

Toilettes

100 TOTAL

A STATE OF

-

25. L. 92.

CLAUDE SANGE

Sept program

to companie to

LES VOIVEARE

Marian to

**到他是** 

C STATE WELL ! · 声写过,十十 arbier: -

\* \*\* man or MA A STATE A TOWN A ..... 

And the first WAR ACTOR net Trib or Andreas Compression to the contract of 海 经 和分钟 AND THE PARTY.

Piusieurs centaines de chauffeurs routiers sont bloqués à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc

LIRE PAGE 23



«Le Monde des livres»

Pages 11 à 16

Les mille et un souvenirs de Jean Hugo

#### Offensive iranienne dans le Golfe

La guerre irako-iranienne qui, depuis ses débuts en septem-bre 1980, a fait plusieurs cen-taines de milliers de victimes, tués ou blessés, a peut-être atteint un nouveau tournant. Les forces de Téhéran ont en effet lancé dans la mui du mercredi, au jeudi 16 février une attaque massive sur le front du centre, présentée comme la cinquième ase de Poffensive « Aurore » phase de l'onensive « Aurus » décleuchée au printemps de

1983.

«Aurore-5» a apparenment comme premier objectif de déloger les motés trakiennes qui occupent les collines dans la région de Mehran, située à moins de 200 kilomètres de Bagdad. Si l'armée islamique par-vient à occuper ces hauteurs, elle dominera la plaine qui s'étend jusqu'à la capitale de la République bassiste. Va-t-elle poursui-vre son offensive jusqu'à Bag-dad ? Les observateurs militaires, qui es doutent, font valoir que Tébéran ne dispose pas pour cela d'une aviation capable de « couvrir » l'avance de ses troopes et des moyens logistiques adéquats.

C'est vraisemblablement pour prévenir une attaque massive qu'elle prévoyait également, — que l'aviation irakienne a pris au début de cette semaine l'initiative de bombarder simultané-ment une dizaine de villes de la République islamique, leur infligeant de lourdes pertes naines et matérielles. L'artillerie avait, en même temps, pilomé les vittes frontalières d'Abadan et de Khoramahahr

Une escalade en entrainant une autre, des escadrilles fra-niennes ont liché mercrefi leurs bombes sur plusieurs localités frontalières de l'Irak - notamment à Amarah (à l'est) et à Kut-El-Amarch (au sud-est) mais aussi sar Baakouba (à 60 kilomètres au nord de Bagdad). Cette dernière cible est d'importance particulière puisque la ville sert de nœud routies reliant Bagdad au nord (notam-Kirkouk), au nord-est du Kurdistan, et à l'est du pays. La surprise a été rude, car c'est la première fois depuis août 1982 que des appareils iraniens survolent des objectifs éloignés de la fron-tière internationale, démontrant ainsi que l'aviation de Téhéran conserve une certaine capacité d'intervention.

Cependant, le rapport des forces dans le domaine des armements, demenre largement favorable à l'Irak. Certes, la République islamique a reconstitué son potentiel sur ce point grâce à la Corée du Nord, qui lui aurait fourni notamment des Mig-21 mais aussi et surtout au matériel militaire américain en provenance de pays équipés par les Etats-Unis. On a jamais pu savoir à cet égard si Washington ignore ou feint d'ignorer les ventes effectuées, en outre par Israël, au gouvernement de

Maigré tout, l'Irak dispose de moyens nettement supérieurs à ceux de son voisin. Outre une puissante aviation, équipée tout à la fois par l'URSS et la France, il est en mesure de bombarder, sans crainte, les villes iraniennes à l'aide de fusées soviétiques Scud, qui portent jusqu'à 250 kilomètres, et peut-être même Téhérau s'il se confirme que Bagdad a reçu récemment de Moscou des missiles SS-12, dont le rayon d'action est de 800 kilomètres.

En cas de revers militaires graves, Bagdad n'hésiterait pas à détruire les installations pétrolières iraniennes : ce à quoi Téhéran ne manquerait pas de riposter en imposant le blocus du détroit d'Ormuz, principal débouché pour l'« or noir » du Goife. La noivelle phase de la guerre irako-iranienne inquiète d'autant plus qu'aucune puis-sance étrangère ne paraît en mesure d'y mettre un terme. (Lire page 4.)

# M. Gemayel est contraint Quarante régiments de remettre en cause l'accord israélo-libanais

La débâcle militaire oblige le chef de l'Etat à céder aux exigences de ses adversaires malgré les objurgations de Washington

Acculé aux concessions majeures par la déroute de son armée, que décrit notre envoyée spéciale, le président Gemayei s'appréterait à abroger l'accord israélo-libanais du 17 mai 1983, pent-être par le biais d'une « seconde l'ecture » an Parlement (lire page 3 l'article de Lucien George). Pour sa part, le Washington Post croit savoir que le président libanais a accepté mercredi un plan en huit points d'inspiration saoudienne qui prévoit, outre l'abro-gation du traité, le remplacement de la force multipationale par des troupes des Nations unies, comme le demande la

Beyrouth. - En quarante-huit eures, l'armée ainsi que les forces libanaises (milices chrétiennes) ont perdu pratiquement toute la montaene de Beyrouth. L'offensive contre Souk-El-Gharb, dernière position tenue par l'armée en montagne, a

Après le carrefour de Khaldé, occupé le mardi 14 février au soir par les milices chittes d'Amal, et le mercredi matin per les combattants drazes du PSP de M. Walid Jounblatt, les localités de Mechref et de Damour, tenues par les forces libanaises, sont à leur tour tombées sans combat aux mains des milices druzes. Les forces libanaises ont confirmé qu'elles avaient « abandonné ces positions et procédé à un redéploiement, à la suite du repli sur Damour, des unités de l'armée libanaise ».

Jusqu'où ira ce « redéploiement » alors que de violents combats opposant les miliciens du PSP aux force libanaises se déroulent dans l'Iqlim et El Kharroub, plus au sud.

La déronte de l'armée libanaise. ces dernières quarante-huit heures, semble totale. - Je m'étais endormi. et, quand je me suis réveillé, il n'y avait plus personne. > Sur l'auto- que le concept de maître du Kremlin

De notre envoyée spéciale route côtière qui relie Beyrouth au sud du pays, un soldat terrorisé, les larmes aux yeux, M-16 à la main, marche en direction de Saïda.

Tout est calme. Simon Hay explique que toute son unité s'est volatilisée sans qu'il s'en aperçoive. Il ne sait plus que faire, sinon aller vers le sud, où il espère retrouver ses compagnons d'armes.

> FRANÇOISE CHIPAUX. (Lire la suite page 4.)

#### Les résultats du recensement de 1982

Un arrêt de la croissance urbaine

Lire page 24 l'article de GUY HERZLICH

Le cahier des charges de Canal Plus Une quatrième chaîne sous surveillance

Lire page 19 l'article de JEAN-FRANÇOIS LACAN

# de professionnels dans l'armée de terre

M. Marchais dénonce un « glissement accentué » vers une troupe de métier

Un régiment sur quatre, dans l'armée de terre française, sera totalement ou partiellement professionnalisé avant 1986, selon son chef d'état-major, le général René Imbot. Par petites touches successives, le ministère de la défense met sur pied un corps de vingt régiments professionnalisés, que certains baptiseront unités d'élite, et de vingt autres semi-professionnalisés ou mixtes.

Les états-majors expliquent que, pour des conflits limités, tout spécialement hors d'Europe, susceptibles de grignoter les intérêts français sans que puisse être brandie en riposte la menace nucléaire, il faut faire appel à des soldats de métier, qui ont l'avantage de servir, sans hésitations ni murmures, les desseins du gouvernement en matière de politique extérieure. Le général Imbot

s'en est expliqué, mercredi 15 février, à Belfort.

Depuis l'élection de M. François Mitterrand, on assiste à l'instauration d'un dispositif militaire, qui combine professionnels, volontaires et appelés - tout venant - . avec la création d'une force d'action rapide, la possibilité offerte à des appelés du contingent de doubler la durée de leur service légal, ou, encore, avec le recrutement - par leur propre régiment - d'engages sous contrat et leur regroupement dans des unités homogènes ou mixtes, aux côtés de volontaires ou d'appelés.

On peut considérer de telles mesures comme un préalable à une réorganisation en profondeur du service militaire.

JACQUES ISNARD.

(Lire la suite page 10.)

#### Le Kremlin sans maître par JACQUES AMALRIC

«Le nouveau maître du Kremlin»... Un cliché parmi beaucoup d'autres. Mais un cliché dont il a été fait beaucoup usage ces derniers jours pour qualifier M. Constantin Tchernenko. Un cliché qu'il vaut mieux briser si l'on vent avoir quelques chances de comprendre l'URSS de 1984.

Lénine, sans aucun doute, a été le maître du Kremlin... après avoir fait transférer la capitale de Pétersbourg à Moscou et avant de sombrer dans la maladie. Staline, lui aussi, a été le maître du Kremlin; il en fut même

Avec Khrouchtchev, les nuances s'imposent déjà : l'iconoclaste du mais se crut le maître du Kremlin, compris que tout souverain a besoin de se ménager la reconnaissance de courtisans – les membres de la Nomenklatura, en l'occurrence, que M. K. effraya avec ses projets de réforme du Parti communiste.

Mais c'est avec Leonid Brejnev

a définitivement disparu. Tout comme Khrouchtchev, Brejnev a eu besoin de plusieurs années pour conforier sa position de numéro un. Jamais cependant il n'a compris les erreurs tactiques de son prédèces-

seur : ménageant l'appareil du Parti

et du gouvernement, il a pratiqué

sité. Les historiens trancheront peut-

etre ce point, secondaire au

l'art du compromis et du consensus jusqu'à l'immobilisme. C'est souvent la rançon de la collégialité. Reste à savoir si Brejnev - qui ne céda que sur le tard au démon du culte de la personnalité - se comporta ainsi par sagesse ou par néces-

demeurant

Constatons, en attendant, que ce n'est qu'en 1977 qu'il parvint enfin à cumuler les fonctions de secrétaire général et de président du présidium du Soviet suprême; il n'était plus, alors, qu'un homme dejà affaibli par la maladie, candidat aux bonneurs

plus qu'au pouvoir personnel. Mais à relire ces années du règne Breinev. on ne trouve décidément pas trace d'un comportement de «maitre»; n'ont été éliminés des hautes sphères du pouvoir que ceux qui prétendaient trop ouvertement s'en emparer et bouleverser l'équilibre accepté par la très grande majorité des inté-

Les rares témoignages dont on

dispose sur l'exercice du pouvoir confirment tous que Brejnev évitait de se poser en potentat et qu'il prenait toujours soin de s'assurer du soutien des membres les plus influents du bureau politique avant de prendre une décision. Henry Kissinger rappelle, par exemple, que les égodiations sur l'accord SALT-2 iamais ratifié par le Sénat américain furent plusieurs fois interromoues à la demande de la délégation soviétique, car Brejnev voulait, avant d'aller plus avant, s'assurer de l'accord du bureau politique.

(Lire la suite page 6.)

#### *AU JOUR LE JOUR* **Bu**reaux

Le ministère des sinances sera la première de nos administrations à bénéficier des nouveaux meubles de bureau lauréats du concours lancé par le ministère de la culture.

Le contribuable a-t-il vraiment intérêt à ce que les fonctionnaires des finances soient plus à l'aise dans leurs meubles? Oui, si ce confort les incite à la bienveillance, voire our siestes oublieuses Non si ce mobilier révolutionnaire les « déstabilise » et les rend

Il aurait été de moins de conséquence - pour les administrés - qu'on commençat par asseoir dans ces meubles les fonctionnaires de la

BRUNO FRAPPAT.



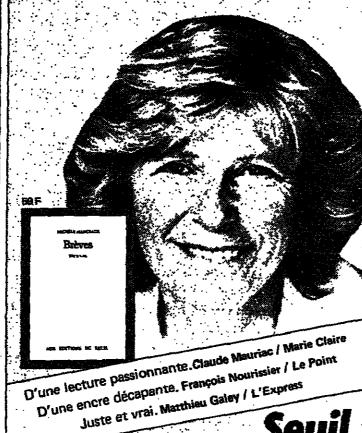

**BOUGUEREAU AU PETIT PALAIS** La fin d'un monde

On peut voir depuis quelques jours au Petit-Palais une exposition consacrée à William Bouguereau, le patriarche de la peinture académique qui est organisée conjointement avec le musée de Montréal et qui aurait pu avoir lieu au Grand Palais, si les musées nationaux ne l'avaient refusée, trouve tout naturellement sa place dans le bel édifice construit par Charles Girault pour l'Exposition uni-verselle de 1900 et destinée à abriter les collections de la Ville de Paris.

Ces collections, nous les connaissons assez mal, malgré la présentation permanente de leurs chefsd'œuvre et bien que l'ancienne conservatrice, M<sup>me</sup> de Bissy, ait sou-vent accroché pendant les mois d'été quelques-uns de leurs arrière-fonds, de leurs trésors cachés et de leurs coupables secrets. C'est que l'édifice fut vidé en 1935, lors de la grande exposition d'art italien, tableaux et sculptures émigrent alors sans gloire vers le dépôt d'Auteuil. La guerre survenue, ils y restèrent

et, au lendemain de la guerre, le Petit-Palais fut presque toujours occupé par des expositions temporaires, souvent de grand prestige, sinsi celles qui montrerent les plus belles pièces du musée de Vienne, de la Pinacothèque de Munich ou de la collection van Veuningen. D'où d'appréciables modifications des volumes intérieurs, le voilage des plafonds et une négligence avouée à l'égard d'un décor dont on pensait alors que seuls les suppôts de Satan pouvaient lui accorder la moindre considération, fût-ce comme témoignage de la culture et du goût d'une

par ANDRÉ FERMIGIER L'intention de la nouvelle conser-

vatrice, Mª Burollet, serait de rétablir l'édifice dans sa réalité, et, de cette éventuelle restitution, on peut voir un premier exemple, fort convaincant, dans une des galeries de la façade qui, rendue à sa hauteur d'origine, abrite en même temps que quelques sculptures certains tableaux caractéristiques du ton des collections, dont une Barricade de Schnetz qui survécut à l'incendie de l'Hôtel de Ville en 1871. Restaurées, les deux galeries de l'avenue Winston-Churchill permettraient d'exposer le meilleur des œuvres conservées au dépôt d'ivry, c'est-à-dire les plâtres des statues et des monuments commandes par la Ville sous la IIIº République et dont un grand nombre ont été détruits pendant l'occupation.

Sì l'on pense que le Petit-Palais possède déjà l'atelier de Dalou et un fonds considérable de Carpeaux, Barrias et Falguière, on voit qu'il pourrait devenir le musée par excellence de la sculpture du XIXº siècle. Et de sa peinture décorative, puisque la Ville a conservé toutes les esquisses des décors commandés pour les mairies, les écoles, les édifices publics. l'Hôtel de Ville lui-même après la reconstruction qui survit la Commune: Jules Chéret, Puvis de Chevannes, Luc-Olivier Merson, Bonnat, Jean-Paul Laurens I Même si l'on n'est pas d'accord sur le pian esthétique, la valeur documentaire d'un tel ensemble paraît mestimable. Quant aux collections, certes elles

ne comptent qu'un seul Manet, le délicieux et enigmatique portrait de

Théodore Duret. Mais à côté de tant de chefs-d'œuvre entrés par donation ou indicieusement acquis, en particulier entre les deux guerres par l'excellent conservateur que fut Ray-mond Escholier (Bonnard, Maurice Denis, Vuillard), à côté de tout ce que tolére la pyramidale bondieusene moderniste, et à moins de s'opinia-trer dans un sauvage manichéisme de suffragette, comment ne pas montrer aussi ce qu'ont aimé une société et un siècle qui furent parmi les plus créateurs de l'histoire? Comment ne pas permettre, au moins, la confrontation ?

Et Bouguereau ? Ah, Bouguereau ! Quelle affaire ! Que d'insultes ! Que de cris ! Lesquels n'ont o ailleurs pratiquement jamais cessé. Car, malgré les honneurs officiels et compte tenu de la liberté de ton, de l'agressivité rituelle des chroniqueurs du siècle demier, il est remarquable que peu d'artistes ont été en leur temps aussi o artistes ont ete en teut temps aussi maltrartés que Bouguereau. « Il a inventé, écriveit Huysmans, la pein-ture gazeuse, la pièce souffiée. Ce n'est plus de la porcelaine. c'est du léché flasque, c'est je ne sa quelque chose comme de la chair moile de poulpe. » Propos qui n'étonnent pas de la part d'un des apôtres du « bon com-

bat ». Mais on en trouverait qui sont à peine moins sévères sous la plume Paul de Saint-Victor ou Edouard About, qui ne vit jamais en Bouguereau que « l'auteur sans défaut d'allégones pour l'exportation », le créateur de « formes vaines », de « corps dont la surface lisse ne couvre pas une goutte de sang ».

(Lire la suite page 17.)

**VUES ET REVUES** 

Pourtant, si un spécialiste de notre

ience politique aussi éminent que M. Bernard Chenot s'intéresse à l'auteur de la République, cela mérite d'y aller voir. Surtout quand il arrive, comme ici, que les ieux du hasard et un curieux air d'autourd'hui. Cela dit. style mis à part, qu'on trouvera bien engonce, mais il n'est pas défendu d'aller au texte : ou plus simplement de s'éclater, se défoncer à travers la traduction dans le déshabillé de notre langage, pauvre mais libre. Ce que je n'ose me permettre ; donc voici : « Le père prend l'habitude de se rendre semblable à ses enfants et a peur de ses fils ; le fils de se rendre semblable au père et de ne respecter ni craindre ses parents, et cela pour être libre ; l'étranger de se mettre à égalité avec le citoyen et celui-ci avec l'étranger... Le maître a peur de l'écolier et il l'adule, l'écolier a le mépris du maître... Les vieillards se gorgent de badinage à l'imitation de la eunesse, afin de ne point passer pour des gens moroses et des des-potes... » Les mœurs, n'en parlons pas! - Tiens! un vieux contemporain, ce Platon. Il n'y a pas de progrès, et il est toujours un peu vexant

de constater qu'on n'a rien inventé. C'est merveille de voir M. Chenot construire en quelques pages sous nos yeux une maquette de la cité pla-

L'UNESCO

et les droits de l'homme

néral, M. Amadou-Mahtar M'Bow, ont été ces dernières semaines vio-

lemment attaqués par une certaine

presse. Je me permets d'apporter un témoignage sur l'action de ce der-

nier en faveur des droits de l'homme en Amérique latine, action qui a permis ma libération et celle de

nombreux intellectuels latino-

américains, dont l'ancien ministre

Alors que mes collègues musi-ciens, ainsi que de nombreuses asso-

ciations internationales, telles

qu'Amnesty International, dénon-

**PAYOT** 

NOUVEAUTÉS

ELLA MAILLART

interdites

De Pékin au Cachemire

Une femme à travers l'Asie centrale en 1935

Bibliothèque Historique 110 F

JEAN-PAUL ROUX

La religion

des Turcs

**Mongols** 

Bibliothèque Historique 140 F

Dr PIERRE MALE

De l'enfant

Préface de Pierre Bourdier

Coll. Science de l'Homme 100F

à l'adulte

et Simone Daymas

DU MÊME AUTEUR

La crise juvénile

Coll. Science de l'Homme 90 F

106, Bld Saint-Germain

et des

**Oasis** 

gentine, le docteur Taiana (...).

L'UNESCO et son directeur gé-

LETTRES AU Monde

tonicienne. Ce bel édifice n'est pas sans nous rappeler quelque chose. Le gouvernement absolu est exercé par un collège d'esprits que leur savoir désigne à eux-mêmes pour le pouvoir. S'est-on avisé que ce fut aussi la pensée politique clandestine de Freud ? A cela près, évidemment, que le savoir du pouvoir ne serait plus philosophique, mais scientifique. C'est beaucoup plus inquietant, car la cité freudienne n'est, on s'en doute, nullement idéale.

Sur un point pourtant, et d'importance, Platon, toujours notre nporain mais le plus avancé, diffère de Freud, et on n'en sera pas surpris à moins qu'on le soit tout de même : loin d'exclure les femmes d'entre les gouvernants, il prévoit des gouvernantes. Se disait-il que les peuples sont de grands enfants ?

Il avait surtout la chance d'ignorer les gouvernantes anglo-saxonnes et leur tendance à gouverner vers l'extérieur. Mais ne nous excitons pas sur cette mixité. C'est le moment de préciser que le pouvoir était soumis à une limite d'âge très sévère, mais au rebours de la nôtre : c'est environ à celui de la retraite (heureusement inconnue de nos politiques) que les gouvernants males et femelles pouent commencer d'espérer d'entrer dans la camère.

Sous ce conseil des Anciennes et des Anciens de plus en plus anciens, le bonheur de la cité platonicienne est assuré par le communisme intégralement pur : tout à tous ; tous et toutes à chacun. La préposition à n'implique ici aucune propriété, même temporaire ; celle des moyens de production et de reproduction n'appartient à personne, à moins de

caient l'isolement auquel nous étions

soumis dans la sinistre prison Liber-

tad - interdiction d'étudier, de faire

de la gymnastique ou de la musique, censure du courrier, des livres et des

partitions musicales, manque d'as-

sistance médicale, impossibilité de

vie sociale à la prison, etc., - les mi-

litaires publièrent un communiqué

présentant une vision paradisiaque

de ce qu'ils appelaient un • centre

de récupération »...
L'action de l'UNESCO était

d'autant plus efficace qu'elle fut toujours discrète. Mieux, une fois li-

béré, j'ai ignoré durant quatre années ce que l'UNESCO avait fait pour ma libération. Cette organisa-

tion ne souhaitait visiblement pas

utiliser ses actions dans un but de

propagande. Ce qui n'empêche pas les militaires uruguayens de quali-fier cette action dans le domaine des

droits de l'homme d'« ingérence

inadmissible dans les affaires inté-

C'est pour toutes ces raisons que

ie suis peiné lorsque je constate que

ceux qui prétendent représenter le

rieures de leur pays ». (...)

# Morales et politiques

par YVES FLORENNE

compter l'État comme une personne. La règle est assouplie de quelques privilèges réservés au gouvernement, tel celui de faire se rencontrer sélectivement les hommes et les femmes de qualité, cette qualité n'étant nullement laissée, bien entendu, à l'ap-préciation des intéressés, qui se doivent précisément d'être, en toute chose, désintéresses. Les arts, on le sait, sont bannis de la république, ex-cepté la poésie, à condition qu'elle et défense d'écrire sur les murs.

Rappelons aussi qu'avant l'ouverture aux futurs anges de ce paradis décrit dans sa République, Platon institue, avec ses Lois, une cité-purgatoire plus immédiatement adaptée aux imperfections humaines, les sujets y étant nécessairement soumis à une discipline sourcilleuse, à des contrôles chinois et aux sanctions qu'appellent les inévitables manquements. Pour les « impies » récidivistes, il existe des « sortes de camps de rééducation d'où l'on ne sort que converti - ou mort ».

#### Pitié pour les âmes

Parvenu à ce point, il convient d'exorciser le démon de l'analogie. La république platonicienne est la contraire de l'« empire du mal », puisqu'elle est la cité du bien, idéal et futur. C'est d'ailleurs ce que prétendent tous les architectes de l'avenir. Mais M. Chenot marque la différence fondamentale : tout matérialisme est absent de la cité spirituelle de Platon. Elle n'a d'autre objet, d'autre souci, que l'âme individuelle, sa perfection,

« monde libre » utilisent les mêmes

arguments que les dictateurs uru-

guayens pour s'attaquer à l'UNESCO.

MIGUEL ANGEL ESTRELLA (pianiste).

La maladie des « grands »

La longue maladie, et le long

empêchement » qui ont précédé la

mort de M. Andropov posent à nou-veau la question de savoir à partir de

quel moment le chef d'un grand Etat doit renoncer à conduire les af-

Certes, le XXV<sup>e</sup> amendement à la Constitution des Etats-Unis, adopté

en 1967, permet soit au vice-président et à la majorité des secré-

taires qui composent le cabinet, soit à la majorité des membres du

Congrès de transmettre une déclara-

tion écrite aux présidents des As-

semblées constatant l'incapacité pré-sidentielle. Certes, l'article 7 de la Constitution de la V- République

autorise le Conseil constitutionnel, saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses mem-

son exaltation, son salut. Reste que c'est la considérer dans son corps d'une manière qui nous chiffonne.

Ce que nous attendons auiourd'hui de l'Etat, c'est justement qu'ayant tout pris en charge il veuille bien ne pas s'occuper de nos âmes. L'ennui, c'est cu'il ne s'en est iamais tant occupé, avec un zèle si implacable, que depuis qu'il n'y croit plus.

Spirituelle ou non, rêvée ou rude-ment tentée, leur république tourne le dos à la démocratie, cette ilote. Vlais alors que iadis le mot même en était banni, nul aujourd'hui ne saurait se dispenser de l'afficher sur sa facade. Après tout, s'il faut un grain de spirituel dans la cité matérielle, Tar-tuffe a toujours essez bien fait l'af-

La démocratie, notre première citation montre assez ce qu'elle est pour Platon quand elle divague. Mais en voici une autre : « La gentillesse dont on (y) fait preuve envers car-teins condamnés n'est-elle pas exquise ? » Platon, que M. Chenot ré-sume, « montre des condamnés à mort ou au bannissement qui se pro-mènent comme s'ils étaient devenus invisibles. Le régime traite n'importe quoi comme simple vétille, mais dé-daigne les principes de vertu qui de-vraient être vénérés. Il se désintéresse complètement de la nature des activités qu'a pu exercer (c'est Pla-ton de nouveau qui parle) un homme qui se porte aux affaires publiques, mais il l'honore au contraire, pourvu seulement qu'il se déclare ami du peuple... Régime plein d'agrément, dépourvu d'autorité, non de bario-lage, distribuant aux égaux aussi bien

bres, à déclarer le président « empê-

ché ». Mais, personne n'imagine sérieusement M. Messmer saisissant le

Conseil constitutionnel en mars

1974 pour lui demander de constater

l'empêchement de Georges Pompi-

don on le vice-président George

Bush demandant au Congrès en mars 1981 de l'autoriser à remplacer

M. Reagan après l'attentat dont

on ne parle pas à l'opinion. S'il déro-

geait à cet usage, le premier minis-tre français ou le vice-président

américain donnerait le sentiment

d'amplifier la maladie du président,

C'est, peut-être, l'un des rares do-maines où les régimes occidentaux

et socialistes se trouvent confrontés

à un problème que leurs mécanismes

institutionnels - si différents - ne

DANIEL AMSON

peuvent résondre.

afin d'en tirer un profit personnel.

C'est que le respect des convenances – qui rejoint ici l'opportunité politique – fait de la maladie du chef d'un grand pays un sujet dont

celui-ci venait d'être victime.

qu'aux inégaux une manière d'égalité ». Ne sentirait-on pas sous la sa-tire comme une indulgence condesnte, avec un brin de tentation

Le plus étonnant est ce qu'il dit en clair et sa façon de le dire : hors de sa république, tous les systèmes po-litiques étant plus mauvais les uns que les autres, la démocratie est en-core le moins mauvais de tous. Preuve que Platon avait entendu parler de Churchill, à moins que ce ne soit le contraire.

J'ai voulu offrir au lecteur la primeur d'un texte que je lis, son encre encore fraîche, dans une de ces jolies plaquettes de grand format publiées par les soins de l'Institut, à l'ensaigne d'Athéna. N'est-il pas prudent de rappeler, en un temps où, si l'on respecte quelque chose, c'est le spécialiste, que dans ses sections de

crême ? Différent un peu en cela de cueille, elle, voionziers l'amateur, c'est-à-dire le représentant non moins éminent d'autres apéciatités que la littérature. Distinction et précaution utiles, avant d'apponcer que le texte de M. Chenot doit se retrouver, avec d'autres non moins excitants, dens le prochein numéro d'une svec un peu de retard, fusequ'elle entre dans sa cent trente neuvierne année : la Revue des Sciences crorales et politiques. Elle apparaît d'une incroyable jeunesse sous sa nouvelle converture jonquille, la plaquette étant vert bourgeon : ce sont les couleurs du printemps.

sciences l'Institut en recueille la

# Ganthier Villars 6dit., 200 p., 75 francs.

« LA VIE QUOTIDIENNE DES PAYSANS BUSSES

ANS un Petit Guide sin-

# DE LA RÉVOLUTION A LA COLLECTIVISATION », par Nicolas Werth La grande misère des campagnes soviétiques

cère de l'Union soviétique, publié en 1954 aux Editions sociales, M. Georges Cogniot saluait l'impressionnante « montée en flèche » de sa production agricole, et les « déserts transformés en grenier à blé » par la prévoyance de Joseph Staline. Seize ans plus tard, la très officielle *Histoire du Parti* communiste de l'Union soviétique, révisée sous la surveillance de Nikita Khrouchtchev, rabettait de ce bel optimisme et datait seulement d'après la mort du dictateur les mesures satutaires prises pour *e combler rapidement* le retard de l'agriculture ». A la mort de M. Andropov, l'URSS ne se noumit encore qu'avec le complément des céréales améri-caines. Loin d'amener l'abondance, le partage anarchique des terres en 1917, puis leur collecti-visation à partir de 1929, appau-virront durablement le pays. Normalien, slavisant, agrégé d'histoire, familier de la Russie contemporaine qu'il habita comme étudiant, puis lecteur de français eux universités de Minsk et de Moscou, Nicolas Werth dresse un biten luguore et dé-

taillé de cette régression. Très tôt, les communistes éloignèrent en effet tous les étrangers soupconnables de ra-mener des récits génants. Peu de témoignages directs filtrèrent ainsi au-dehors sur la misère paysanne après la révolution. Ni-colas Werth a dépouillé les documents officiels accessibles, lu les Mémoires de toutes origines, des études spécialisées, recueilli des confidences, et compose avec l'ensemble un tableau impres-

En 1921, quatre ans de queme civile entre les « blancs » et les « rouges » viennent de saccager la Russie. Avec les rails de chemin de fer arrachés, les ponts détruits, la distance moyenne d'une gare à un village s'étend désormais sur 71 kilomètres. Le moindre déplacement au-delà de quelques kilomètres s'accomplit en plusieurs jours. En 1924, la poste dessert seulement 11 % des localités rurales. L'année sui-vante, la distribution des lettres tombe à 58 % du chiffre de 1913.

Ce délabrement matériel désercanise l'administration. Un ordre parti de Moscou n'atteint parfois les soviets ruraux qu'après cinquante-six jours. La terreur décime, chasse ou emprisonne les anciennes étites. En

1926, le plus vaste Etat du mille quetre cent neuf agronomes et deux mille huit cent soixante cing arpenteurs. Avant la révolution, les mou-

jiks se méliaient déjà viscérale ment des nouveautes conçuer per les citadens. Le partage des domaines seignauriaux, accom-pagné d'assassinats innombraes, provoque parmi eux une brève euphorie : « Nous n'avons plus de tsar, plus de comptes à rendre à personne », clamaientils. Anecdotes étonnantes à l'apoui, Nicolas Werth montre qu'à la mort de Lénine les campagnes russes beigneient encore dans des superstitions palennes amendées par l'orthodoxie. Les bouleversements politiques échappaient encore à leur compréhension. Dans bien des chaumières, le portrait de Ni-colas II voisina tardivement avec celui de Boudienny, voire même de Staline, auprès des icônes. Jusqu'en 1928, le culte continuait dans la plupart des éclises.

Pour imposer sa loi, le nouveau régime disposa d'abord dans les campagnes de militants aux convictions indécises. Partagés entre le Parti et les paysans, ils n'inspiraient confiance à personne. Selon Nicolas Werth, Staline décréta brutalement la collectivisation des terres nour briser la résistance jusqu'alors invaincue des campagnes au mar-xisme. Sous prétexte de s'en prendre sux riches ruraux, les fameux koulaks, le mouvement brisa l'immémoriale organisation, la mentalité traditionnelle des moujiks. Il n'en coûta guère qu'une inchiffrable hécatombe, cinq millions de déportés, des souffrances incuies.

Après cinq autres millions de disparus durant la grande famine de 1921, où le cannibalisme reparut pour la première fois depuis longtemps en Europe, cette nouvelle saignée acheva d'affaiblir le Deuple russe, quelques années avant is seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, paraît-ii, le socialisme triomphe au kolkhoze. Mais au prix d'un monstrueux gaspillage de vies humaines dont l'URSS d'après Andropov n'a certainement pas fini d'épuiser toutes les conséquences, GILBERT COMTE.

★ La vie quotidienne des pay-sans ruises de la Révolution à la collectivisation (1917-1939). Ha-chette, 410 pages, 85 F.

## Le droit de mourir

La page « Idées » sur l'eu-thanasie (le Monde du 9 février) nous a valu un certain nombre de lettres. Nous donnons ici les principaux ex-traits de quelques-unes d'en-

#### Enfin une heureuse neuvelle!

Ainsi donc, semble-t-il, on onne dans les hôpitaux français des « cocktails lythiques » aux malades incurables parvenus au bout du rouleau. Enfin une heu-reuse nouvelle! Enfin un comportement humain là où a si longtemps prévalu une cruauté certes dictée par de bons sentiments, mais digne pourtant de tortion-naires! Je songe à ce qu'écrivait un sage de l'Antiquité: « Remer-cions la Nature de nous avoir donné les servides : ils pour avoir donné les remèdes : ils nous déli-vrent de la mort. Remercions-la aussi de nous avoir donné les poisons : ils nous délivrent de la vie. - Oui, être libéré de la vie est parfois le plus grand bienfait qu'on puisse recevoir. Et le droit à une mort douce et rapide de-vrait être inscrit au premier rang des droits de l'homme, tant il est vrai qu'une mort lente dans les tortures est le pire des châti-ments. Le corps médical français l'a-t-il donc enfin compris ? Je souhaite que ce soit viai. Je le souhaite pour moi, je le souhaite pour les miens. Je le souhaite aussi pour ceux qui s'en indi-gnent et qui, le moment venu, supplieront peut-être qu'on leur fasse cette grâce insigne : puisse-t-elle, malgré tout et même s'ils ne la méritent pas, ne pas teur

ROBERT JUGNOT (Antony, Hauts-de-Seine).

#### « Je préfère le cocktail!»

Vous auriez pu, pour votre page, solliciter la participation du professeur Schwartzenberg, qui écrivit naguère, en collabora-

tion avec votre regretté prédéces-seur Viansson-Ponté : Changer la mort. Schwartzenberg vaut bien, je pense, par sa personnalité, sa carrière, son audience, son aura, les incontestables diplômés dont vous énumérez complaisamment les références. Or je l'ai, personles références. Or je l'ai, person-nellement, vu et entendu déclarer un jour à la télé : « Oui, j'ai aidé des dizaines de personnes à mou-rir. » Il y a eu, je le sais, des justi-ciers du style « Laissez-les vi-vre! », qui dormaient dans leur lit quand Hitler exterminait des millions de juifs, pour réclamer le châtiment de Schwartzenberg.

On ne l'a pas poursuivi en justice. Pourquoi ? On craignait un procès-boomerang ?... J'apporte un soutien total et sans réserves aux médecins des hôpitaux qui décident l'applica-tion du cocktail LPD. On leur fait confiance pour diriger des soins complexes, longs, pénibles, coûteux; pourquoi ne leur feraiton pas confiance quand ils déci-dent d'épargner à un malheureux un dernier quart d'heure pourri? Qu'on arrête d'ergoter sur ce quart d'heure là en un siècle d'horreur, alors que la guerre atomique de ce que nous disons la dernière et la plus cocasse des

Quant à l'accompagnement du mourant » et à la prolongation indéfinie des « douceurs » de l'hôpital, non, merci docteur, je préfère le cocktail...

disputes byzantines.

HENRI WADIER (Etrechy, Essonne).

#### Pour la liberté

Y a-t-il scandale à exiger cette nouvelle liberté?

Notre morale accepte le devoir de mourir pour ses idées, pour sa patrie, pour les siens, et condamne, en général, ceux qui refusent de le faire. Pourquoi n'accepte-t-elle pas, pour chaque individu, le droit de mourir et condamne-t-elle ceux qui le revendiquent?

Cette morale donne le droit à certains de les inciter, voire de les forcer, à mourir pour leur devoir. Pourquoi n'accepte-t-elle pas le droit pour d'autres de pro-poser, d'inciter et de faciliter la mort de ceux qui le désirent ?

Voilà le vrai débat qu'il fau-drait proposer à l'opinion. Il n'est qu'à peine effleure à l'heure actuelle par un certain nombre de personnes : les médecins, instruments de cette mort (voir l'arti-cle de M. Abiten); les religieux, les philosophes, les magistrats, qui jugent à partir de textes fondés sur une morale peut-être

Pourquoi la société ne s'interroge-t-elle pas ou n'est-elle pas interrogée? Pourquoi ne la met-on pas à l'écoute de ceux qui ont le mal de vivre dans les hôpi-taux, dans les maisons de retraite et les hospices? Ils pourraient voir ainsi eux-mêmes ce qu'ils se-ront un jour, et se poseraient certainement des questions.

Supporterai-je, demain, d'être leur place tels qu'ils sont et d'en faire subir les conséqu à ceux qui m'entourent et à la communauté? Sinon, puis-je au-jourd'hui, en pleine conscience, user de mon droit de mourir pour le transférer à quelqu'un? Car, je sais, cet état futar détruirs progressivement ma volonté de l'utiliser moi-même. Comment définir les caractéristiques de cet état? Qui pourrait être en charge d'apprécier la situation, et de faire en sorte que ma vo-lonté, librement exprimée aujourd'hui, se réalise demain? Qui en sera l'instrument? Si je hoisis dès aujourd'hui, pour éviter cela, de me supprimer, puis-je refuser à quiconque le droit de

me = sauver > ? Ce sont les vraies interroga-tions que l'écume de l'actualité laisse transparaître. Le droit à la liberté de mourir s'organisera après, si l'on accepte d'en parler 580s censure ni anto-censure.

BERNARD SAUVAIRE (Boulogne-Billancourt).

#### Le Monde-

S, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 69 C.C.P. 4207-23 PARIS - THEE MONDPAR 650572 F Tél.: 246-72-23

#### PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

Algárie, 3 DA; Marco, 4,20 dr.; Tunkie, 350 m.; Allemagne, 1,70 DM; Antriche, 17 ech.; Belgique, 28 fr.; Carmán, 1,10 S; Cars-d'Ivoira, 300 F CFA; Datremark, 6,50 kr.; Engagne, 110 pas.; E-U., 95 c.; G.-B., 55 p.; Gràce, 65 dr.; Irianda, 35 p.; tenfe, 1 500 L.; Liban, 375 P.; Libye, 0,360 DL; Luxambourg, 28 f.; Morvège, 8,00 kr.; Pays-Sen, 1,75 fl.; Partugal, 85 esc.; Sánágal, 350 F CFA; Suède, 7,76 kr.; Seises, 1,50 L; Yongoslevis, 162 nd.

Edité par la S.A.R.L. le Monde

Gérant : André Laurene, directeur de la publication Anciens directeurs: Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacquee Fauvet (1968-1982)



Reproduction interdite de tous articles sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

**ABONNEMENTS** 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 605 F 859 F 1980 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 661 F 1 245 F 1 819 F 2 360 F ÉTRANGER.

. – BELCIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 381 F 685 F 979 F 1 240 F II. - SUISSE TUNISIE 454 F 839 F 1 197 F 1 539 F

Pur voie aérienne : turif sur deseande. Les aboimés qui palent par chèque pos-tal (trois voiens) voudront bien joindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse dé initifs ou provisoires (deux semaines ou plus) ; nos abbanés sont invités à formuler leur de-mande une semaine en moins avant leur Joindre la dernière bande d'envol à

Veuillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

مكنامن الأحل

**电影影响** A ANGERTAL 

The state of the s AND THE PERSON OF THE PERSON O 100 The Control of the Co 2.70 

The state of the s A COMPANY OF THE PARTY OF THE P SCANIC AND AND

A CONTRACT OF THE PARTY OF THE The second second S e marets legitamen a Se Damas

The state of the s 

And the second

Francisco Maria Constitution of the Constituti

#### Le président Gemayel se serait résigné à une abrogation par le biais d'une seconde lecture à la Chambre

Beyrouth. – La défaite de l'armée libanaise s'étant accélérée, mercredi 15 février, avec la chute de Mechref et de Damour sur la route côtière du sud, le président Gemayel se trouve, de plus en plus, le dos au mur. La perte de ces deux localités était deve-

....

Chyo.

THE STATE OF THE S

LA LEVIN DE LA STORM

Charles of the control of the contro

And the second s

\*\*\*

\*\*\*

-

in the

1. 18 mg

4. " wall part

\$ \$35 JA

# 12 mg

A 1984

يان په

34 m.

4 L &

EP-

\*\*\* C 25.54

E12 722

Berry C. T.

· 1997-1

2- A 7-

A MARKET

अभिनेति हार

\*\*\*\*\*\*\*\*

90212 A.A.

20 mg

F 4 . 4

A STATE OF THE STA

\$4 ± · ·

THE STATE OF

And Add to

Sec. 74

4.00

perre de ces deux recentes etant never nue inévitable après la fulgurante percée des forces antigouvernemen-tales. Désormais, il semble inélucta-ble que les positions encore tenues par les Forces libanaises alliées de facto de l'armée dans l'Iklim al facto de l'armée dans l'Iklim al Kharronb, entre Damour et les li-gnes israélicemes de l'Awali, tom-bent à leur tour ou soient abandon-nées. Souk-El-Gharb, à la fois «verron» et symbole, est attaqué depuis mercredi soir sans que l'on puisse déterminer s'il s'agit d'une conération de grande envergure on opération de grande envergure on seulement de la poursuite du harcè-

L'attitude apparemment impassible de la marine américaine lorsque la débacle de l'armée libanaise a commencé, et qu'il était encore pos-sible de l'arrêter, retient ici l'attenDe notre correspondant

tion en raison de ses implications politiques. L'US Navy a presque assisté en spectatrice : aux événements, sonligne l'Orient le Jour. Elle a tiré seulement quelques salves, ce qui était pire pour les autorités libanaises que si elle n'avait pas ouvert le feu. « Si le franchissement des « li-gnes rouges » de la montagne, que le président Reagan lui-même affir-mait être intouchables pas plus tard que la semaine dernière, s'est fait sans coup férir. L'efficacité même du sans coup férir, l'efficacité même du parapluie américain doit être mise en question », écrit le même journal.

C'est de nouvelles « lignes rouges » qu'il est maintenant ques-tion dans les milieux gouvernemen-taux où l'on affirme, face aux menaces de l'opposition d'investir le palais présidentiel de Beabda, que ce ne sera pas une mince affaire et qu'il existe des assurances américaines d'empêcher toute attaque contre le Grand Beyrouth.

Le président Gemayel est à la fois obligé de continuer a miser sur l'al-liance américaine et de céder du terrain face à la Syrie. Il place tous ses espoirs dans la démarche que l'ancien président Frangié entreprend, ce jeudi, auprès du président Assad. Cette démarche serait fondée sur l'abrogation de l'accord libano-israélien du 17 mai 1983 par le biais d'une deuxième lecture du texte à la Chambre. Les députés, dans leur majorité, sont tout prêts à le rejeter maintenant, estimant avoir été floués lorsqu'ils l'ont approuvé juste après sa signature ; ils avaient, en effet, reçu l'assurance que la Syrie finirait au moins par le tolérer. A ce propos, comme à propos de la non-ratification en son temps de cet accord par le président Gemayel, les autorités libanaises et les milieux américains de Bevrouth se renvolent la responsa-

Le président Gemayel place tous ses espoirs dans les résultats de la

médiation de M. Frangié, qui se serait fait fort d'obtenir l'assentiment et la coopération du président Assad avec lequel il a su maintenir les meileures relations, contrairement à l'ensemble du camp maronite en guerre avec la Syrie depuis 1978. Mais déjà, de Damas, M. Joumblatt annonce que c'est trop tard et qu'une telle abrogation « ne suffirait pas à blanchir M. Gemayel . Le che d'Amal, M. Berri, continue lui aussi de réclamer la démission du chef de l'État, bien qu'en termes moins virulents. Entre-temps, les · décisions historiques » du président Gemayel. annoncées depuis mardi soir, n'étaient toujours pas divulguées jeudi matin. De fiévreuses spéculations entourent ses projets, plus en-core à Beyrouth-Est qu'à Beyrouth-

Trois points sont tenus pour probables: l'abrogation de l'accord avec Israel, le recours à une force de l'ONU (dont la procédure engagée par la France au Conseil de sécurité paraît avoir cette fois des chances d'aboutir) et le retour dans ses casernes d'une armée dont quatre brioades sur dix sont neutralisées, les six autres étant repliées avec le gros de l'armement en territoire gouver-nemental. C'est-à-dire pratiquement dans ce qui est dereches redevenu le réduit chrétien -.

Bien que constituant un virage 180 degrés de la part du régime du président Gemayel dont la politique est fondée sur l'alliance américaine et l'armée, c'est trois points appa raissent insuffisants, à moins d'un improbable déblocage de l'impasse En tout cas, ils ne correspondent par à la définition • d'historiques pour le destin de la nation » qui a été em ployée par les médias proches du pouvoir pour qualifier les décisions

LUCIEN GEORGE.

## Les divergences entre la Syrie et les Etats-Unis demeurent substantielles

Damas. - Américains et Syriens pourront ils trouver un terrain d'en-tente? Si le dialogue entre Washington et Damas n'a jamais été interrompa – ni M. Reagan ni le président Assad ne souhaitent d'ailurs qu'il le soit, - il est de toute évidence, pour le moment, dans l'im-

Le ministre syrien de l'information par intérim et ministre d'Etat aux affaires étrangères, M. Farouk Shara, a déclaré, le dimanche 12 février, que les discussions entre Damas et Washington n'avaient fait « aucun progrès ». « Si la VF flotte persiste à tirer sur nos positions, a-t-il dit, je crains que nos rapports se détériorent encore (...). Jusque-là nous avons fait preuve de retenue, mais la retenue a des limites. » Le ministre sontient que l'artillerie syrienne n'a pas participé aux derniers affrontements. Cela dit, l'action de New Jersey paraît marginale dans le contentieux syro-américain.

Celui-ci, qui explique en grande partie le bras de fer actuel, s'était alourdi au début de l'invasion du Li-ban par Israël en juin 1982. Les dirigeants syriens affirment que l'en-voyé spécial américain, M. Philip Habib, leur avait alors promis le retrait total des forces israéliennes du Liban en échange de l'acceptation par Damas du cessez-le-seu du 11 juin, mais que Washington n'a pas rempli sa part du contrat, ce qui cut d'abord pour conséquence de placer Damas dans une situation insiège de Beyrouth. Les Syriens n'ont jamais pardonné cette « trahison », dont l'évocation revient constamment dans leurs propos. Il n'est pas rare qu'ils taxent même Washington d' « hypocrisie ».

« Les Américains ont, au contraire, tout mis en œuvre pour la conclusion d'un accord entre les Israéliens et le gouvernement de Bey-routh. L'accord du 17 mai porte at-teinte à la sécurité et à la teinte à la sécurité et à la souveraineté du Liban, ainsi qu'à notre propre sécurité », affirme maintenant M. Shara, qui ajoute : « Quand le secrétaire d'Etat M. Shultz est venu à Damas avant la signature de l'accord du 17 mai, le président Assad lui a dit que, selon nous, cet accord ne serait pas accepté par plus de 5 % à 10 % des Libanais. M. Shultz n'a pas alors été convaincu, mais les événements prouvent que nous avions raison. » Plus récemment, alors que les

Phis récemment, alors que les Saoudiens avaient, semble-t-il, indi-qué à Damas que l'administration américaine était prête à envisager des amendements à l'accord du 17 mai, les dirigeants syriens ont bien été obligés de constater que Washington était, au contraire, déterminé à le faire appliquer tel quel.

#### Les « intérêts légitimes » de Damas

Les Américains, comme d'ailleurs les Syriens, proclament qu'ils ne cherchent pas autre chose que la res-tauration de l'unité et de la souveraineté du Liban, la réconciliation nationale et la formation à Beyrouth d'un gouvernement fort et représen-tatif de toutes les fractions en pré-sence, ainsi que le retrait de toutes les forces étrangères du territoire li-banais. Sur ce dernier point, Damas considère que ses troupes ne peuvent être mises sur le même plan que l'ar-mée israélienne ou que la force mul-tinationale. Les Américains recon-tinationale. naissent, en outre, les « intérêts légitimes » de la Syrie en matière de sécurité au Liban. Mais, au-delà de ces déclarations de principe, les di-vergences sont considérables.

L'administration Reagan estime accord - qui constitue le seul moyen d'obtenir le retrait des Israéliens.

#### Correspondance

de sécurité avec l'Etat libanais. Washington estime que le processi doit commencer par la formation d'un gouvernement d'unité nationale qui ratifie l'accord israélo-libanais, puis se poursuivre par l'ouverture de répociations entre ce gouvernement et Damas en vue du retrait des troupes syriennes, un accord sur ce point devant ouvrir la voie au départ le toutes les forces étrangères du Li-

Les dirigeants syriens estiment, pour leur part, que ce processus doit être inversé. Ils demandent d'abord le retrait total et inconditionnel de

New-York. - Après une semaine

cessez-le-feu au Liban et à la relève de la force multinationale (Etats-

Unis, France, Italie, Grande-

L'URSS, qui voit surtout dans

Unis et de faire sa rentrée officielle sur la scène diplomatique au Proche-Orient, a posé des conditions léo-

chances d'aboutir.

l'armée israélienne, ce qui implique l'abrogation de l'accord du 17 mai, puis le retrait de la force multinatio-nale, laquelle, à leurs yeux, s'est discréditée en « prenant parti pour une fraction contre la majorité des Libanais ». Après quoi, affirment-ils, il sera possible de former un gouvernement d'unité nationale qui garantisse un équilibre politique entre toutes les fractions libanaises. C'est alors seulement que la Syrie retirera ses troupes si ce gouvernement le lui demande, assure-1-on à Damas.

On en est là, et rien n'indique, pour le moment, un rapprochement des points de vue.

La France se prononce pour l'éloignement de la VIº flotte que M. Reagan souhaiterait maintenir un an

# de la France, M. Luc de la Barre de

**EMMANUEL JARRY.** 

de contacts exploratoires, le Conseil de sécurité de l'ONU a entamé, mercredi 15 février, l'examen des propositions françaises visant à un Bretagne) per des « casques bleus » de l'ONU. Mais rien n'indique encore que cette initiative a des l'initiative française un moyen de prendre sa revanche sur les Etats-

nines à son accord : éloignement de la VI<sup>e</sup> flotte américaine hors de portée de canon du Liban, engagement des pays de la FM de renoncer à l'avenir à toute intervention militaire dans le pays, départ de la FM avant l'arrivée des « casques bleus ». Ces exigences sont, évidemment, jugées inacceptables à Washington. Tout en manifestant un intérêt poli pour les propositions françaises, les milieux diplomatiques américains ne cachent pas, en privé, une certaine irritation à l'égard de Paris qui les a à peine consultés sur son initiative et dont l'analyse de la si-tuation au Liban diverge maintenant très sensiblement de celle qui est présentée à Washington, du moins en public. Mercredi, devant le

#### De notre correspondant

LA CONTROVERSE SUR L'ENVOI DE « CASQUES BLEUS »

Nanteuil, a mis les points sur les ment de la force multinationale par des « casques bleus » devrait entraîner le départ des navires de guerre accompagnant la FM. Quelques heures plus tard, à Washington, le président Reagan indiquait que la VI-flotte américaine pourrait rester Autre indice du fossé qui sépare

les Etats-Unis de la France, M. de la Barre de Nameuil n'a à ancun moment, en présentant ses propositions au Coaseil de sécurité, pro-noncé le nom du président Gemayel, et il n'a fait que deux références discrètes au gouvernement libanais pour rappeler que la force multina-tionale, à laquelle il a rendu hommage pour sa ténacité et son cou-rage, avait été envoyée à la demande de Beyrouth. Au même moment, au département d'Etat, le chef de la di-plomatie américaine, M. George Shultz, affirmait que l'abrogation du traité israélo-libanais - n'entrai-nerait pas forcément - le retrait de l'appui américain au président Ge-mayel. Signe supplémentaire de la mériance américaine, la représentante des Etats-Unis à l'ONU, Mª Kirkpatrick, était absente de cette première réunion du Conseil Conseil de sécurité, le représentant de sécurité, où elle était remplacée

#### RECEVANT M. BUSH

#### M. Mitterrand confirme « l'autonomie de la démarche française »

M. Bush, vice-président des Etats-Unis, a regagné Washington, dans la muit de mercredi 15 à jeudi 16 fé-vrier, après un voyage d'une semaine qui l'a conduit à Londres, à Moscou, oh il a assisté aux funérailles de l'ancie de l'anguer de l'ancie de Iouri Andropov, ainsi qu'à Rome et

An cours de sa demi-journée parisieme, le vice-président américain s'est entretenn avec M. Mauroy ainsi qu'à l'Elysée, pendant une heure et quart, avec M. Mitterrand. Le président de la République a souligné « l'autonomie de la démarche française au Liban » et a rappelé à cette occasion, selon M. Vauzelle, porte-pample de l'Elysée, que la porte-parole de l'Elysée, que la France préconise depuis longtemps le remplacement de la force multinationale an Liban par une force de l'ONU et a - toujours été très réservée » à l'égard de l'accord israélo-libanais du 17 mai 1983.

M. Vauzelle a ajouté que, au

çaise actuellement débattue à l'ONU. Le vice-président américain f'ONU. Le vice-président américain a précisé à ce sujet, devant la presse, qu'il • doutait • que les Etats-Unis puissent faire preuve de • beaucoup de souplesse • à propos des conditions posées par l'URSS. Sans exclure tout à fait l'idée d'un retrait de la flotte américaine hors de portée de canon de Beyrouth, M. Bush a catégoriquement rejeté un éloignement « de la région ». ment « de la région ».

Auparavant, MM. Mauroy et Bush étaient tombés d'accord pour estimer que la presse occidentale avait été excessive en présentant M. Tchernenko comme un homme malade ou épuisé. Cette description, ont-ils dit, ne correspond pas à l'im-pression personnelle qu'ils ont retirée de leur rencontre avec le numéro un soviétique. M. Mauroy, qui s'était entretenu à Moscou avec M. Ortega, dirigeant du Nicaragua, a confirmé au vice-président améripar son adjoint. Elle devait, cepen-dant, prendre la parole ce jeudi, lors de la seconde séance du Conseil où son intervention était attendue avec

#### Gagner du temps

On a ici l'impression que les Etats-Unis, voyant la situation leur échappait chaque jour davantage à Beyrouth et ignorant pendant combien de temps encore ils pourron compter sur le président Gemayel. cherchent surtout à gagner du temps et à éviter une humiliation qui ne manquerait pas de rejaillir sur le dé-roulement de la campagne présiden-

La France, quant à elle, a inscrit son initiative dans le cadre des changements indispensables devant intervenir dans la vie politique libanaise pour permettre le retour à la paix. M. de la Barre de Nanteuil a fait valoir que • les circonstances ont maintenant changé à Beyrouth... Le recours à une sorce internationale se substituant à la force multinatio-nale devient un élément nécessaire d'apaisement ». Conscient des difficultés qui se présenteront pour troucuites qui se presenteront pour trou-ver des pays acceptant de mettre des détachements militaires à la disposi-tion de l'ONU, il a suggéré que les nouveaux - casques bleus - soient choisis dans les rangs de la force in-térimaire de l'ONU stationnée au Liban du Sud (FINUL). « Si les

Nations unies nous le demandent, at-il dit, nous ne ferons pas obstacle à ce que des éléments français de la FINUL figurent parmi ces détache-ments. Mais il est sans doute préférable que la force internationale dans l'agglomération de Beyrouth ne comprenne aucun ressortissant des Etats membres permanents du Conseil de sécurité.

Le représentant français, qui a en-gagé les membres du Conseil de sécurité à prendre leurs responsabi-lités et à voter rapidement, a d'autre part précisé que les compétences des casques bleus » seraient limitées an Grand Beyrouth, comme c'était le cas pour la FM. Il a, en outre, souhaité qu'ils prennent position au moment du départ de la force multinationale, et pou pas après, comme le tionale, et non pas après, comme le demande l'URSS. Définissant enfin le rôle de la nouvelle force, il a de-mandé qu'elle contribue à la protection des populations civiles et, par là, au rétablissement de la paix nécessaire à la restauration de l'intégrité territoriale, de l'unité, de la souveraineté et de l'indépendance

Dans les milieux diplomatiques, on ne croit pas à une décision rapide du Conseil sur les propositions francaises, qui n'ont d'ailleurs oas encore fait l'objet d'un projet de résolution.

#### M. Shultz adresse un avertissement au gouvernement de Beyrouth

Le secrétaire d'Etat américain, M. George Shultz, a lancé mercredi 15 février au gouvernement libanais une mise en garde contre toute abrogation de l'accord israélolibanais du 17 mai 1983. - Ceux qui souhaitent se débarrasser de cet accord doivent assumer la responsabilité de trouver une autre formule pour obtenir le retrait des forces israéliennes du Liban », a souligné M. Shultz dans une déclaration à la presse.

L'accord du 17 mai - demeure la seule formule garantissant un retrait des forces armées israéliennes - du Liban, et les Etats-Unis « soutlement fermement » cet accord, a ajouté M. Shultz. Le chef de la diplomatie américaine a fait ces déclarations au moment où de nombreuses informations indiquent que le président Gemayel serait sur le point d'abroger unilatéralement l'accord israélo-libanais.

A la Maison Blanche, M. Larry

Speakes, porte-parole de la présidence a toutefois déclaré que le soutien américain au président Gemayel ne serait pas nécessairement affecté par une abrogation éventuelle de cet accord - que réclament les Syriens et l'opposition libanaise, comme condition de leur coopération avec le gouvernement de Beyrouth. Le porte-parole du département d'Etat, M. John Hughes, a indiqué lui aussi que le soutien américain au président Gemayel n'était pas conditionné par le maintien de l'accord avec Israël. Une abrogation unilatérale de cet accord n'entraînerait pas nécessairement le retrait ou une modification du mandat que nous avons donné à notre flotte au large du Liban », 2-t-il dit.

A propos du rôle des Nations unies, M. Shultz a estimé qu'a une présence de l'ONU serait utile à travers tout le Liban, notamment pour protéger les camps de réfugiés palestiniens .. . Au-delà. a-t-il ajouté, un rôle significatif de l'ONU présuppose un retour de la

stabilité, un équilibre des forces et une certaine entente politique.

#### La situation des « marines »

Le président Reagan a donné. pour sa part, mercredi une nouvelle iustification du repli des marines - sur les bateaux de la V) flotte en laissant entendre qu'ainsi la Syrie n'aura plus d'excuses - pour empêcher un règlement négocié de la crise libanaise. C'est la première fois que le président américain laisse entendre que sa décision de replier progressivement le contingent américain de la force multinationale à bord des navires américains vise à inciter la Syrie à permettre une solution négociée de la crise libanaise.

M. Reagan a ajouté que les marines » redéployés au large du Liban pourraient y demeurer aussi longtemps que s'ils étaient restés à terre. - La longueur de leur séjour sera déterminée par ce qui se passe, et si nous réussissons ou non (...). Tant qu'il subsistera une chance pour la paix, nous resterons. Telle était notre mission à l'origine. »

[Signé le 17 mai 1983, l'accord Sagne le 1/ mai 1703, incomu libano-israélien, négocié sous l'égide des Etats-Unis, prévoit le retrait des forces israéliennes du Liban dans un délai de 8 à 12 semaines à partir de son entrée en application. Israël et le Liban mettent en outre fin à l'état de guerre entre eux et s'engagent à régler leurs différends par des « moyens paci-fiques ». Les deux parties établissent en outre « des errangements de secu-rité, y compris l'établissement d'une zone de sécurité ». Ils instaurent à cet effet un « comité commun de liaison » dont les Etats-Unis feraient partie en qualité d' « associés ». Le traité pré-voit en outre des « accords sur le mouvement des marchandises, des produits et des personnes - entre les deux pays, qui s'engagent par ailleurs à « n'exécu-ter aucun engagement actuel contraire à l'accord ». L'accord n'a pas été appliqué en raison à la fois des desaccords internes au Liban et du mainties des troupes syriemes dans le pays.

# **Un Orient** imaginaire plus vrai que nature



d'obtenir le retrait des Israéliens.
Selon eux, les Syriens doivent négocier parallèlement des arrangements

cours de cette conversation jugée cain que les sandinistes entendent organiser des élections générales au Ricaragua en 1985.

# L'ÉVOLUTION DU CONFLIT LIBANAIS

### La débâcle des troupes gouvernementales

(Suite de la première page.) La route bordée d'immeubles calcinés est déserte. A quelques encablures, les tourelles d'acier du New-Jersey sont parfaitement visibles. Il y a 2 kilomètres que nous avons franchi le dernier barrage des miliciens d'Amal à Khalde. Cette posi-tion stratégique, qui commande à la fois la route du Sud et celle de la Bekaa, est tombée aux mains des milices d'Amal, après, semble-t-il, la débandade de l'armée.

Un officier aurait tué un soldat qui refusait d'obéir, avant d'être luimême abattu par un de ses hommes. L'incident, démenti par l'état-major mais confirmé de plusieurs sources. aurait provoqué l'éclatement de l'unité, dont les hommes se seraient séparés, certains rejoignant le Sud, d'autres Beyrouth.

« Le moral est au plus bas », ra-conte un milicien. « Les soldats ne voulaient qu'une chose, rentrer chez eux et ne plus entendre parler de cette guerre. - On laisse entendre, à Beyrouth, que les milices - mais le pouvaient-elles seules? - avaient decouvert - le code radio des unités de l'armée, et que toute la journée celles-ci auraient été - intoxiquées - et soumises à des ordres contradictoires.

Sous le pont de Doha deux véhi-cules blindés transportant du ravitaillement et un camion militaire gi-sent sur le bas-côté, abandonnés. Au balcon de l'hôtel Family Beach, un cinq étoiles en bord de mer, un homme s'agite. A l'intérieur ils sont trois. Comme si de rien n'était, le gérant, en costume-cravate, reçoit, en-touré de deux employés et d'un garcon de plage, un grand Noir en survètement rouge que la situation rend étrangement hilare. La guerre, ils ne l'ont pas vue. Ils ont simple-ment assisté, toute la journée de mardi, au départ précipité de cin-quante chars et de dizaines de VTT qui se dirigeaient vers le sud.

Beaucoup de soldats ont été pour leur part évacués mardi soir par hé-licoptère, non sans avoir tenté de détruire les véhicules qu'ils étaient contraints de laisser sur place. « Il n'v a plus personne dans les envi-rons, dit le gérant de l'hôtel. Les ci-vils ont suivi l'armée et les Forces libanaises. Jusqu'à Saïda, tous les villages sont vides. La route est libre jusqu'à Damour. L'armée coupait tout le ravitaillement venant du sud vers Beyrouth-Ouest, et c'est sans doute pour cela que les autres ont attaqué. •

A 7 h 30 arrivent les premiers combattants de la milice Amal.

« Où est l'armée, où sont les pha-langistes? », demandent-ils avant d'explorer méticuleusement les blindés abandonnés. Un grand milicien récupère une veste de treillis et un casque, tandis qu'un autre s'em-pare d'une cartouchière encore gar-

Sur la route qui monte à Doha, le poste tenu par l'armée régulière a été évacué si vite que les restes d'un repas traînent encore sur un bureau devant l'entrée. A l'intérieur du bâti-ment sur lequel est placardée une affiche de recrutement, avec un bien optimiste: « Demain est à nous! ». une caisse entière de RPG-7 a été abandonnée au milieu des duvets, chaussures et objets de toilette. Les miliciens, fusil pointé, escaladent une colline avec précaution, alors que disparaissent, à quelque 300 mètres, deux jeeps non idenfi-

Au sommet d'une maison sur-plombant la mer, une famille prend tranquillement son peti déjeuner, sans paraître troublée outre mesure par cette irruption guerrière.

Quant les Israeliens sont venus, je venus, je suis aussi resté; mainte-nant, c'est Amal, pourquoi partirais-je? -, dit Mahmoud, qui s'empresse plutôt d'ouvrir son super-marché parlaitement approvisionné.

Endroit chic, pour le Beyrouth en mal de villégiature, Doha, comme Naamé, le village suivant, semble désert. Le passage des deux jeeps in-quiète cependant assez les miliciens pour qu'ils préfèrent ne pas avancer trop vite.

#### Sans combat

Une chose, en tout cas, est sûre : la prise de contrôle de cette première portion de route côtière s'est faite sans combat. Une fois la montarne tombée aux mains des milices druzes, l'armée et les Forces liba-naises ont préféré abandonner une position devenue indéfendable. Il n'en reste pas moins que les conditions de ce repli s'apparentent plus à une débacle qu'à une retraite en bon

La même impression prévaut dans Chaahar-el-Gharbi, où, tout le long des petites routes de montagne dé-foncées par le passage des chars, trainent les restes d'une armée en déroute. A Kfarmatta, deux chars M-48 se sont heurtés dans leur fuite gées dans les mitrailleuses. Des cas-ques sont épars sur les bas-côtés, et e nombreux blindés M-113 ont été laissés en parfait état de marche. Les miliciens du PSP s'en emparent et les pilotent avec dextérité.

C'est dans la région de Kab-Chmoun nœud de communication vital sur la route militaire utilisée par les forces d'opposition pour pé-nétrer dans la banlieue sud de Bey-routh et aller et venir entre cette ré-gion et la Bekaa, que se sont léroulés les accrochages les plus violents. L'armée n'occupait pas cette localité mais l'avait dans sa ligne de

En ce mercredi matin, une centaine de miliciens du PSP, les yeux rougis de fatigue, y célèbrent leur victoire. Juchés sur des blindés ou entassés dans une voiture récupérée sur les Forces libanaises, les combattants druzes, drapeau au vent. font le • V » de la victoire et caracolent dans la ville ravagée par les bombes.
Toute la région de Chaaharel-Gharbi n'est plus qu'un champ de
ruines : Aīn-Ksour, Kfarmatta,
Abaye, Bnaye, Baawarta, évacués
par leurs habitants druzes et chrétiens lors de la guerre de la monta-gne en septembre dernier, ne sont plus que des villes fantômes.

Les maisons « dynamitées par l'armée», assure M. Nizan el Ha-labi, responsable politique du PSP pour la région, se sont effondrées comme des châteaux de cartes et ne sont plus qu'amas de blocs de pierres enchevêtrés. « Voyez ce qu'a fait cette armée! s'exclame M. Halabi. Est-il normal que l'armée libanaise se comporte comme cela? Ce ne peut être que l'armée de M. Amine Gemayel. » D'ailleurs, le responsable du PSP re-fuse de faire la différence entre l'ar-

mée régulière et les phalangistes.

- C'est la même chose, dit-il, ils combattaient ensemble. - Toutes les permanences des milices chrétiennes sont soigneusement visitées, et cer-tains combattants emportent en souvenir des portraits du chef suprême des Phalanges, M. Pierre Gemayel, ou de son fils Bechir.

#### Les retrouvailles entre miliciens

A Bnaye, trois cadavres à moitié démudés et recouverts de branchages en feu achèvent de se consumer dans l'indifférence générale. Partout, dans ce Chaahar-el-Gharbi · libéré », selon l'expression des mili-tants du PSP, ce ne sont que mouvements de troupes incessants, les combattants venant à la hâte voir > leur village. Les retrouvailles entre miliciens donnent lieu à d'intenses fusillades en l'air, tandis que les premiers civils font leur réapparition, offrant des fleurs aux

A Daqqoun, un vieil homme ré-joui porte à bout de bras la cage de

son canari : • Ils me l'avaient volé it y a six mois, mais il est revenu à son maître. Comme aujourd'hui tout le pays. » Pendant huit ans, ajoutet-il, nous avons protégé les chrétiens quand les fedayindeur voulaient du mal. Eh bien! regardez ce qu'ils nous ont fait! Mais cela n'a pas d'importance. d'importance. Nous reconstruirons ici et nous nous y réinstallerons.

A Abaye, sur la petite place jon-chée de douilles du mausolée de Sayed Abdallah, un des lieux saints des druzes complètement détruit, la colère tempère le joie de la victoire. Les tirs de kalachnikov en direction du ciel redoublent, et une mitrailleuse se met de la partie. Tous les combattants viennent, semble-t-il, constater la profanation du lieu saint et s'y recueillir. Chacun place son obole dans une boîte de balles vide, et beaucoup déposent un cierge. A l'intérieur du sanctuaire, des

miliciens en sarouel kaki, bonnet de laine vert ou blanc sur la tête, font la chaîne pour dégager le tombeau du saint des monceaux de pierres qui le recouvrent. • Nous ne pouvons faire cela qu'à la main, précise un milicien révolté par ce sacrilège. C'est notre saint qui a cassé Amine Ge-mayel! Revenez dans quelques jours, nous rebatirons son mausolée et il sera encore plus beau. • Un jeune homme apporte des gâteaux et des galettes aux hommes qui s'affairent sans relâche. Dans l'orphelinat qui jouxte le sanctuaire et où était installée l'armée, tout est saccagé.

Évacuée dans la matinée par l'armée, Baawarta, qui se trouve à quel-ques kilomètres de Damour, sur la côte, est mercredi le point le plus avancé de la progression des milices druzes. Du haut d'une colline qui domine la mer, des combattants es-saient leurs nouvelles mitrailleuses lourdesrécupérées sur l'armée. Ils envoient de longues rafales en direc-tion de Naamé. Le fait que leurs al-liés d'Amal soient stationnés à sa périphérie depuis le matin ne semble pas les troubler.

Les deux forces combattantes alliées semblent d'ailleurs agir sans aucune coordination, comme si chacun n'était préoccupé que de ses propres intérêts. Pour les druzes, il s'agissait de reconquérir toute la montagne, ce qui est pratiquement fait. Les miliciens d'Amal voulaient prendre position sur la route côtière, cordon ombilical qui relie la ban-lieue sud à la Bekaa d'une part, et au sud du pays d'autre part. Ces derniers jalonnent d'ailleurs avec soin leur progression.

Des portraits de l'imam Mousse et fixés à chaque barrage, et des mi-litants épinglent sur la veste des combattants de première ligne l'insigne d'Amal. Interrogés sur leurs re-lations avec leurs alliés chiites, les druzes se contentent d'un laconique : . Ce sont nos cousins. . L'un d'eux ajoute fièrement : « La résis-tance d'Amal à Beyrouth-Ouest a été protégée par notre combat dans

La différence entre les deux milices est d'ailleurs frappante. Quoi de commun en effet entre ces jeunes miliciens chiites de Beyrouth arrivant au front dans des Buick et des Chevrolet, le plus souvent en blue jeans avec des vestes de treillis déparcillées, ce combattant en cos-tume rayé trois-pièces, kalachnikov à la main, qui tient le barrage de Doha, et les miliciens druzes en uni-formes kaki, ne circulant qu'en véhicules blindés ou en Range Rover, avec un équipement digne d'une ar-mée régulière.

Damas n'a pas lésiné pour armer les forces de M. Joumblatt : canons de 196 sans recul montés sur roues, canons antiaériens, mitrailleuses lourdes, blindés M 113, chars, rien ne manque à ces hommes, guerriers dans l'âme. C'est visiblement toute une communanté qui combat, les vieux comme les jeunes, certains n'hésitant pas à sortir d'antiques fu-sils Enfield britanniques datant de la première guerre mondiale.

L'avenir du Chaahar-el-gharbi, région à l'origine druzo-chrétienne, paraît bien sombre. « Le PSP a un plan de reconstruction -, assure M. Elhalabi. Mais comment recons-truire un semblant de coexistence communautaire sur ces champs de ruines? Ce plan inclut-il, d'ailleurs, le retour des chrétiens dont les mai-sons ont subi le même sort dans tout le Chouf? Le responsable politique du PSP préfère esquiver la question. Le Chanhar-el-Gharbi retentissait des tirs de joie des vainqueurs druzes, et aucun d'eux ne souhaite voir plus loin.

Pourtant, on peut se demander quelle va être la réaction de Washington, alors que Souk-el-Gharb, considérée, il y a encore une semaine par le président Reagan comme située sur la « ligne rouge » à ne pas franchir par les forces antigouvernementales, est sérieusement

Lors de la bataille dans la monta gne, en septembre dernier, la marine américaine était intervenue pour soutenir l'armée libanaise dans cette région qui commande l'accès au pa-lais présidentiel de Baabda. La faiblesse du soutien américain dans les combats de mardi ne laisse pas présager une réaction très efficace.

FRANÇOISE CHIPAUX.

#### Jérusalem met en garde les druzes contre une collusion avec les « ennemis d'Israel »

De notre correspondant

a lancé, mercredi 15 février, une mise en garde aux druzes et aux chiites du Liban en leur demandant de cesser toute coopération avec les Palestiniens au sud de Beyrouth. Si vous acceptez d'être utilisés contre Israël, a déclaré M. Arens, nous n'aurons pas d'autre choix que d'agir pour protéger nos intérêts. »

Les druzes et la plupart des chites, a ajouté le ministre, n'obéissent pas à une ligne idéologique anti-israélienne. Mais nous nous inquiétons de constater que ces deux communautés, dans leur lutte contre le président Gemayel, ont sollicité et reçu l'assistance des Sy-riens et de divers groupes relevant de l'OLP, tous ennemis d'Israël. »

Cet avertissement s'adresse en premier lieu aux combattants druzes. Jusqu'aux récents événements de Beyrouth, Israël s'était toujours félicité de l'attitude des druzes, en soulignant que ceux-ci prenaient soin d'empêcher toute infiltration palestinienne au sud d'Aley et de Bhamdoun. Il n'en est plus, semble-t-il, tout à fait ainsi.

Selon les informations recueillies par l'armée israélienne, plusieurs douzaines d'officiers syriens et des unités de « dissidents » palestiniens accompagnaient les combattants antigouvernementaux lorsque ceux-ci ont atteint Damour mardi. Des Pa-lestiniens se sont installés dans les villages sunnites de Burja et de Sh'Chim, à cinq kilomètres seulement au nord de la rivière Awali, la ligne de défense israélienne. L'in-fluence du parti communiste liba-nais serait prédominante dans ces deux localités.

Aux yeux d'Israël, la communauté druze aurait donc cessé de respecter l'accord tacite conclu avec Israël après le retrait de son armée du Choul, en septembre. En janvier, lorsqu'on crut à l'imminence d'un accord de sécurité inter-libanais, les Israéliens firent remarquer que les druzes leur avaient promis de ne pas couper la route côtière Beyrouth-Saïda. Cet engagement n'a pas été tenu. Pour manifester son mécontenvoyé, par deux fois cette semaine

Jérusalem. – Le ministre israé des chars parconiller jusqu'à Da-lien de la défense, M. Moshe Arens, mour. Cette démonstration de force mour. Cette démonstration de force n'ayant, semble-t-il, pas suffi, M. Arens a opté pour l'avertisse-ment public. 41.27 HE

WY COM

A STATE OF STATE

عطيهن ي

" White the

لَيْقِهُ وَلَكُونُ . . . .

the same of

THE WAY THE PARTY

Committee of the last

and Hilly

7 79 46

erneliga erreligi

1 100 M

34

er vene

and the state of t

1.7 707

4 3 3 3 4 4 4 5 C

一个分字的。由

SERVICE THE

1 1 4 FM 2 . (18)

\* \*\*

. . . .

inenez une A

NTERNATIONAL.

MACLACE CENT

LYC

DEJOUEZ L

3. - SECONDE

SECONDE : ATTEN

TROIS MÉTH

APPRENDRE

The state of the s

- -

anglais!

3.44

#### Afflux de soldata Ebanais à Saide

Dans une interview, ce jeudi, an Jerusalem Post, le seal député draze d'Israel, M. Nasr El-Din, ob-serve que l'amulation de l'accord du 17 mai, « ne porterait pas atteinte aux intérêts » de Jérosalem. « Isroll, dit-il, ne devrait pas perdre de temps en regrets. Tand qu'un nouvel accord politique interne n'est pas conclu au Liban, la Syvie encouragera les infiltrations de l'OLP. Mais, si un tel accord est attens avec la bénédiction de Danas, les desirations de l'OLP. druzes chasseront l'OLP de leur rigion. Walid Journblatt a toutes raisons de craindre que, lorsqu'il ne sera plus utile à Assad, celui-ci le laissera tomber pour trailer exclu-sivement avec les chiites.

Les druzes d'Israël ont célébré. mercredi, les succès militaires de leurs frères libanais. Ils se réjouissent, en particulier, de la recouquête, au sud de Beyrouth, de la ré-gion abritant le tombeau du cheikh Abdaliah Al Tanoch, l'un des maîtres à penser de la religion druze. Les druzes du Golan, quant à eux, ont observé une grève générale pour protester contre les récents bombardements américains sur les positions druzes an Liban.

Environ douze mille réfugiés, civils et militaires, en majorité chrétiens mais aussi summites, out franchi, mercredi, le pont sur l'Awali à Saida, qui reste ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Parmi eux, figurent plusieurs centaines de soldats appartenant des unités de la quatrième division de l'armée libanaise qui s'étaient débandées lors des combats de Beyrouth-Ouest. Ils sont arrivés à Saïda à pied, en auto-stop ou dans des véhicules volés, et avaient di abandonner leurs armes à un barrage routier tenn par les pha-

JEAN-PIERRE LANGELLIER.

#### LA GUERRE DU GOLFE

#### Le CICR demande à Téhéran et à Bagdad de mettre un terme « aux violations du droit international »

De notre correspondant

Genève. - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) vient de lancer un nouvel appel solennel aux cent cinquante-cinq pays signataires des conventions de Genève pour que, conformément à leurs engagements, ils interviement anprès des autorités de Bagdad et de Téhéran, afin que les forces armées de ces pays mettent un terme aux violations graves et répétées du droit international humanitaire ».

Ce nouveau cri d'alarme a été jugé nécessaire du fait qu'un pre-mier rappel dans le même sens, rendu public en mai dernier (le Monde du 12 mai) était resté lettre morte et qu'aucune démarche diplomatique entreprise n'avait abouti. Le CICR s'est donc trouvé dans Le CICR s'est donc trouve dans l'obligation de rappeler aux gouver-nements que, en Irak et en Iran, ses délégués ont constaté de graves violations qui « mettent non seulement en danger la vie et la liberté des dizaines de milliers de victimes du présent conflit, mais qui, de plus, estantent à l'essence et que prinattentent à l'essence et aux prin-cipes fondamentaux du droit inter-national humanitaire ».

Dans un mémoire adressé le 13 février à l'ensemble des Etats, parties aux conventions de Genève, le CICR précise qu'il a enregistré en Iran, où il a pu effectuer quelques visites de camps, dix mille nouveaux prisonniers de guerre irakiens, mais que ces visites étant interdites depuis le 27 juillet dernier, environ cinquante mille prisonniers demeurent sans protection. Le CICR manifeste, par conséquent, son inquié-tude quant aux motifs réels pour les-quels Téhéran l'empêche de consulvre son activité et évoque, à

ce propos, « des pressions idéologiques et politiques, un processus: d'intimidation . ainsi que de constantes atteintes à l'honneur et à la dignité des prisonniers de guerre ». En outre, des prisonniers irakiens out été déclarés « morts sur le front », alors que des délégués du CICR les avaient visités à plusienrs reprises durant la période où cela leur avait été autorisé. Le CICR avone également son impuissance à venir en aide aux civils irakiens réfugiés en Iran, notamment aux

La situation scrait moins révoltante en Irak : les délégués du CICR ont pu apporter assistance, conformément aux conventions de Genève. aux prisonniers de guerre iraniens et procéder au rapatriement de cent quatre-vingt-dix d'entre eux, dont quatre-vingt-sept blessés et malades. Ils out pu venir en aide à plus d'un millier de civils iraniens et kurdes, notamment à des femmes et à des vieillards. Il n'en reste pas moins que leur action humanitaire a été entravée dans certains cas, et qu'ils n'ont pas pu accéder à un nombre important de prisonniers maintenus au secret dans des lieux qui leur sont

Enfin, le CICR se plaint de ce que, « en violation des lois et cou-tumes de la guerre », et notamment du principe essentiel de la distinc-tion entre objectifs militaires et per-sonnes et biens civils, les forces ar-mées irakiennes ont poursuivi leurs bombardements de zones civiles ira-

ISABELLE VICHNIAC.

# escargots

Pour le 25 anniversaire du CUEJ Hommage à **MANITOU ASKENAZI** Grand cocktail **JEUDI 16 FÉVRIER** de 18 h à 20 h

oui... mais La saveur d'un escargot c'est d'abord sa race et sa provenance. Pas de chinois à la MAISON DE L'ES-CARGOT et tout le ramassage est contrôlé, le plus réputé reste le bour-gogne cuit aux aromates et préparé au beurre extra-fin. Vous pouvez l'acheter tous les jours (sauf le lundi) de 8 in 30 CENTRE BACH 30, bd de Port-Royal 75005 Paris à 20 h et le dimanche jusqu'à 13 h. 79, rue Fondary - 15°. 57\$.31.09. **69. 模拟** 



LA POLITIQUE AGRICOLE EUROPÉENNE ET LE SORT DES PAYSANS FRANÇAIS (Gilles Allaire et Alain Lipietz)

NOUVELLES CHASSES, VIEILLES SORCIÈRES II. La trabison des intellectuels et des diplomates

(Claude Julien) Comment la presse a entretenu l'hystérie (Marie-France Toinet)

> Le changeant visage des mauvais Américains (Victor Navasky)

L'ACTION DES MÉDIAS ET LA GRANDE PEUR DES PEUPLES DE L'OCCIDENT Faut-il laisser l'opinion s'accommer à l'idée d'un possible conflit nacifaire? (Georges-Albert Astre). — Enquète sur le « mouvement de paix » en France (J.-F. Guilhaudis, Daniel Colard et Jacques Fontanel).

> L'EXPLOSION TUNISIENNE (Daniel Junqua)

Face aux tentatives de mainmise étrangère L'OLP ET LES IMPÉRATIFS DE LÉGITIMITÉ (Samir Kassir) L'EGYPTE ET L'OLP

Une décision politique LE VETO AMÉRICAIN A L'UNESCO (Henri Delahaie)

Réconciliation chargée d'ambiguïté

(Mohamed Sid-Ahmed)

Un roman de Tayeb Salih: « SAISON DE LA MIGRATION VERS LE NORD » (présentation d'Abdelwahab Meddeb)

• Redéploiement militaire dans la péninsule lbérique (Alain

UNE GRANDE FRESQUE TÉLÉVISÉE AMÉRICAINE SUR LA GUERRE DU VIETNAM : la tentation interventionniste et les dangers d'enlisement (Patrice de Beer). – Com-ment l'OSS sida Ho Chi Minh à prendre le pouvoir en 1945 (Pierre Brocheux). — Dans les livres récents : Ras-séréner les consciences... (Marilyn Young). — Révolution et bureaucratie (Camille Scalabrino).

JAPON, tradition et changement (supplément). Les livres du mois.

DROITS DE L'HOMME, DROITS DES PEUPLES De la souveraineté à la solidarité (Tran Van Minh). - Autodétermination interne et démocratie (*Léo Matarasso*). — Une nouvelle conception de la légitimité (*Rodolfo Mattarollo*). Les insuffisances des codes de conduite (François Rigaux). - Une mitiative acvastice à l'UNESCO (Jacques Boisson). - L'appel des tribunaux d'opinion à la conscience universelle (Edmond Jouve). – Le sort des minorités et la méliance des Etats (Joseph Yacoub). – Au-delà du simple transfert de ressources

EN VENTE, 11 F, CHEZ LES MARCHANDS DE JOURNAUX ET AU 

MONDE >

5, rue des Italiens, 75427 Paris Cedex 09



# Le Nigéria aux arrêts de rigueur

Une démocratie discréditée par un personnel politique dont l'unique objectif était de s'enrichir, l'imminence d'une action violente préparée par de jeunes officiers radicaux, ont amené les offices rotations à prendre le généraux nigérians à prendre le pouvoir, le 31 janvier dernier. La corruption généralisée dans ce pays risque fort de gêner la tâche d'assainissement de la société nigériane qu'ils veulent entreprendre (le Monde du 16 février).

on parde les druzes

THE PARTY OF THE P

vec les « ennemis d'Isa

· **新版** 化多数元 (1985年)

\*\*\*

See the second second

Market State of the State of th

Communication of the Second Se

किन्द्र अस्य

The same of the sa

Man and the

Below to the control of the control

Transfer of the second

And the second s

Bod on the contract the

Brigation to the comment of

\* Tanaran et a Baqda

**depit** internationals

**激製**・ (2年 新立 et ) さんじゃ こうごう Sauls

the unitering

# 4 personner of the

THE PERSON OF THE SECRET

拉克线 你你就是

M Anny

Market Bayleting

Maiduguri. — Le responsable de Gas Air Travels Ltd, coupant court aux protestations véhémentes et aux insultes des passagers rassemblés sur la piste d'envol, saute dans sa voiture et prend la fuite. Le petit groupe, avec fatalisme, se dirige vers l'aérogare rudimentaire. Histoire presque banale: l'harmatian, ce vent de sable qui peut empêcher toute visibilité à plus de 50 mètres, interdit l'atterrissage à Kano, située à plus quatre heures d'attente, les passagers sont prévenus de ce passagers sont prévenus de ce contretemps. Cenx qui le souhaitent peuvent toujours prendre un voi pour Lagos (850 kilomètres au sud de Kano). La plupart refusent et exigent le remboursement de leur billet. Une demi-heure plus tard. l'avion de Lagos décolle. A son bord, un employé de Gas Air, qui a fait main basse sur l'argent des billets Maiduguri-Kano. Tout rembourse-ment est impossible. Les voyages, au Nigéria, sont pleins de charme...

La route qui conduit au centre de grés ont cessé. la ville est hérissée de pancartes en trompe l'œil. Les multiples orga-nismes annoncés (Institut national de la recherche agronomique, Bureau de la planification de l'Etat de Borno, sous-commission de l'agriculture, Bureau central des études hydrauliques, etc.) n'ont souvent aucune existence véritable. Les bureaux et autres officines ont surtont pour vocation d'être des struc-tures d'accneil provisoires, le temps de fixer le montant du dash (bakchich) qui accompagne la conclu-sion de toute transaction commer-

Située aux confins nord-est de la fédération, Maiduguri, capitale du

Borno, occupe une place stratégique pour cette industrie qu'est la contrebande. 150 kilomètres plus à l'est, la frontière camerounaise; après, il n'y a guère plus de 50 kilomètres pour arriver au Tchad. Si la fermeture des frontières, décidée par les auto-rités militaires au moment du coup d'Etat, n'a pas apporté de résultats très probants pour enrayer la fuite des politiciens de l'ancienne admimistration civile, elle a, en revanche, gêné un moment le flux de la contrebande et, dans une moindre mesure, celui de l'immigration clandestine.

مكذا من الأمل

#### La « filière Cotonou »

Aujourd'hui, de six mille à sept mille Tchadiens résident encore dans l'État de Borno. La guerre et le « miracle nigérian » avec ses grands chantiers pourvoyeurs d'emplois expliquent ce flux d'immigration. A la différence des Ghancens, des Béninois ou des Nigériens, les Tcha-diens ont été moins durement éprouvés par les expulsions massives décidées par Lagos en 1983. Cer-tains, avec la complicité – dûment rétribuée – des fonctionnaires locaux de l'immigration, ont réussi à rester, et beaucoup d'autres sont revenus. Aujourd'hui, ils occupent d'autant plus facilement de nombreux postes, anssi bien dans le sec-teur privé que dans l'administration, que les rafles dans les milieux immi-

Les Libyens qui, au cours de l'année 1983, se sont efforcés de convaincre des réfugiés de venir se battre dans les rangs du GUNT de M. Goukouni Oneddel (environ mille six cents hommes, selon certaines estimations), ont apparem-ment renoncé. La «filière Coto-nou» (les Tchadiens enrôlés pour se battre contre le gouvernement de N'Djamena passaient par la capitale du Bénin avant de se rendre à Bardaï (Tibesti), via la Libye), a été pour l'instant arrêtée.

Cette contrebande humaine est en fait marginale par rapport à celle qui concerne les marchandises, et notamment les produits pétroliers.

II. – La religion du naira

De notre envoyé spécial LAURENT ZECCHINI

prement dit. >

La société nigériane a ainsi

généré toute une catégorie de « mer-cenaires du commerce », qui ne pro-

d'intermédiaires est indispensable au bon fonctionnement du système.

toute intervention se paie. La notion de • service public • étant inexis-

tante, à tous les échelons de l'admi-nistration, les fonctionnaires ont pris conscience de la valeur marchande

de leur pouvoir de bloquer ou de faire accélérer un dossier. L'exem-

ple de la prévarication étant donné

au plus haut niveau, ils jouissent d'une totale impunité. Si quelques

billets de 10 nairas sont suffisants pour obtenir un formulaire, au som-met de l'échelle, le haut fonction-

naire on le ministre demandera plu-

sieurs milliers, voire plusieurs millions de naira pour apposer sa signature au bas d'une demande de

licence d'importation.

licence d'importation.

La Presidential Task Force, la Nigerian National Supply Company (NNSC), le Pan Atlantic Group of Companies sont autant d'organismes étatiques qui se sont arrogé des monopoles d'importation. A leur tête se trouvaient des personalités proches du pouvaient des personalités proches du pouvaient pro-

nalités proches du pouvoir, qui pré-

levaient de juteuses commissions, comme M. Umaru Dikko, homme

de confiance du président Shagari, aujourd'hui réfugié à Londres. Les

sociétés étrangères n'échappaient pas à une forme de racket dans la

mesure où, au moment des campa-

gnes électorales, il était bien vu

qu'elles versent une contribution

dans les caisses du parti présiden-

tiel - Souvent, raconte un industriel

de Lagos, on ne donnait pas directe-

ment des sonds au parti. Disons que

Acheté 2 francs (20 kobos) (1) au moins d'efforts que le travail pro-Nigéria, le litre d'essence se revend 5 francs dans les pays limitrophes, Bénin, Niger et Tchad. Même en soustrayant du bénéfice escompté le prix du silence des douaniers, un seul camion rempli d'essence suffit pour constituer une petite fortune. Souvent, des conteneurs entiers de pièces détachées disparaissent, contraignant les entreprises de tra-vaux publics à arrêter leurs activité pendant plusieurs semaines. Ce phénomène, associé aux mesures de restriction des importations, explique l'état de chantier permanent des

villes nigérianes. Pays riche, le Nigéria montre, paradoxalement, tous les signes d'une économie de pénurie. L'approvisionnement du marché s'effectue de façon anarchique, au gré de la spéculation. Brusquement, tous les clous disparaissent à la vente, remplaces par un afflux d'aquariums pour poissons rouges... L'explication est toujours la même : les clous ont est toujours in meme : les cious out the systématiquement achetés par un riche Alhadji, qui attendra que les prix montent pour les revendre quatre fois plus cher quelques mois plus tard. Quant aux aquariums, ils n'ont en tant que tels aucun intérêt : seul compte le montant de la commission prélevée à un moment ou à un autre de la transaction. De toute façon, la marchandise a été souvent

#### Des « mercenaires du commerce »

détournée de sa destination initiale.

A Lagos, le « marché aux voleurs » fournit un large éventail de magnétoscopes japonais, introuva-bles sur le marché officiel. Les Occidentaux expatriés au Nigéria savent très bien que, moyennant un supplé-ment de prix de 30 %, ils pourront acheter immédiatement, au marché noir, tel ou tel modèle de voiture, sans attendre le délai de six mois imposé par l'importateur qui a pignon sur rue.

Loin de l'activité fébrile de la capitale fédérale, isolée d'elle par des liaisons téléphoniques quasi inexistantes, Maiduguri vit l'exis-tence tranquille et un peu engourdie d'une ville de province. Depuis le coup d'Etat, peu de chose ont changé et chacun vit dans l'attente des décisions que prendra le nou-veau gouverneur militaire. Bien sûr, à l'échelle du pays, les autorités ont pris des mesures spectaculaires à l'encontre des spéculateurs les plus notoires et, avec le concours de la presse, elles ont donné une large publicité à la découverte d'entrepôts illicites contenant d'importantes quantités de denrées alimentaires.

La montant de la fortune de ne sonnalités connues, proches de l'ancien chef de l'État ou membres de son parti, le NPN (National Party of Nigeria), est étalé sur la place publique, et les révélations se multiplient concernant l'évasion des capitaux. A Maiduguri aussi, le « petit peuple », qui n'a rien à per-dre, a applaudi aux premières manifestations du changement de régime. Le retour des militaires au pouvoir signifiait la baisse des prix de pre-mière nécessité, le paiement des arriérés de salaires, la lutte contre la criminalité, des poursuites engagées contre une classe possédante qui s'est indûment enrichie. Demain, en quelque sorte, « on rasera gratis »...

Comme partout ailleurs, la bour-geoisie, qui a profité de ce capita-lisme débridé qui était la marque de l'économie nigériane, tente d'échap-per aux mailles du filet, en atten-dant des jours meilleurs. On ne le dit pas publiquement, mais tout le monde sait bien, au Nigéria, que les monde sait bien, au Nigéria, que les militaires ne parviendront pas à éradiquer ce qui constitue le mode de fonctionnement de la société nigériane, la religion du naira. « Ici, explique un Français établi depuis trente ans à Maiduguri, les gens « font de l'argent » par tempérament et parce qu'ils sont, historimiement des marchands et non pas quement, des marchands et non pas des producteurs. « Cette propension t-il, a vu ses effets décuplés par le bouleversement qu'a provoque dans la société traditionnelle africaine la brusque intrusion de l'argent lacile », issu des recettes pétrolières.

cela se passait de manière plus détournée, par l'intermediaire de contrats commerciaux – vrais ou faux – passés avec des personna-lités nigérianes administrateurs de notre propre société. Il suffisait de grossir le montant des transactions. Mais il faut bien voir qu'une part importante de ces commissions, théoriquement politiques, allait dans des poches privees. •

#### La « Kaduna mafia »

A Kaduna, cet homme d'affaires occidental avoue avoir fait construire gratuitement à un fonc-tionnaire du ministère de l'économie une maison d'une valeur de 150 000 nairas. Représentant d'une importante société de travaux publics, ce petit « cadeau » lui a considérablement facilité ses démarches avec l'administration. En quel-que sorte, on doit au régime civil d'avoir opéré une véritable - démocratisation - de la corruption quant au nombre de ses bénéficiaires. En outre, si, avant 1979, les commis-sions se limitaient à 5 % de la valeur des marchandises, à la sin du régime civil, elles pouvaient atteindre 20 à 25 % de celles-ci.

Cette volonté individuelle de se tailler la plus grande part du gâteau se heurte parfois à des intérêts col-lectifs. Ainsi, la «Kaduna mafia» (du nom de la ville située dans l'Etat nordiste de Kaduna), née à l'origine d'une réaction de l'élite nordiste qui craignait de se voir sup-planter par les gens du Sud, est d'abord un regroupement d'intérêts de la bourgeoisie foulani. Formelle-ment, son existence n'a jamais été démontrée, même si on l'accuse, depuis une quinzaine d'années, de peser fortement sur la vie économique et politique du pays, voire de provoquer des changements de régimes. Certains n'hésitent pas à voir sa marque dans le coup d'État du 31 décembre.

Nombreux sont les Nigérians et les Occidentaux pour qui la corruption est une forme de « redistribu-tion des richesses ». C'est leur « sécurité sociale », affirme un diplomate. C'est vrai que l'argent qui échappe aux circuits économiques officiels ne profite pas uniquement à celui qui a reçu un dash. La famille élargie en reçoit sa part. Une commission de 500 ou 1 000 nairas peut ainsi aider à faire vivre dix ou quinze personnes, mais cette thèse ne vaut guère s'agissant de person-nalités connues dont la fortune, de notoriété publique, est à l'abri sur des comptes bancaires en Suisse. De plus, dans un pays où plus de deux cent mille enfants meurent avant l'âge d'un an d'épidémies et de malnutrition, il y a, semble-t-il, quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce système de - redistribution des richesses. »

Cette corruption généralisée est une donnée essentielle qui explique l'inefficacité du personnel politique et participe à la dégradation de la situation économique. Il serait pour-tant faux de croire qu'elle en est la cause première. Le Nigéria souffre en effet d'une crise structurelle liée à la récession du marché pétrolier, d'une absence totale de planification et d'une politique d'investissements souvent aberrante. L'administration civile de M. Shagari porte, à cet égard, une lourde responsabilité, mais il est juste de reconnaître que, avant 1979, les régimes militaires qui se sont succédé n'ont pas fait grand-chose pour préparer l'avenir.

#### Prochain article:

#### LE POIDS DE L'« HÉRITAGE ».

(1) Un naira, divisé en 100 kobos, vaut 11,75 francs français au taux offi-





FÉVRIER 1984

# LYCÉE: **DÉJOUEZ LES PIÈGES**

3º - SECONDE : Un saut rude **SECONDE:** Attention aux options 1rd S : Maths en folie

TROIS MÉTHODES POUR APPRENDRE L'ANGLAIS

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 11 F

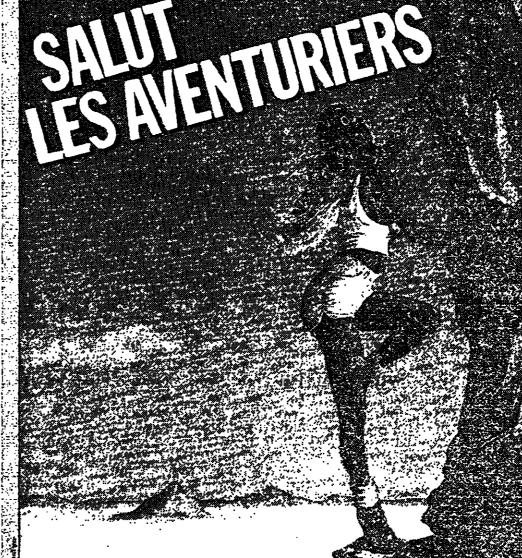



L'HEBDO QUI FAIT BOUGER LES NOUVELLES.

-

· 🕸 C. S. 247 7 Separate 1 6 m i

gr<sub>ade</sub> in the r

. . .

Marie Marie 7- W-\*

Le président Reagan a déclaré, mercredi 15 février, que le nouveau secrétaire général du PC soviétique, M. Constantin Tchernenko, semblait « disposé à nouer des rapports plus constructifs avec les États-Unis ». Parlant après la rencontre à Moscou entre M. Tchernenko et le vice-président M. George Bush. il a ajouté : « J'ai l'impression que la nouvelle direction soviétique s'efforce de mettre une sourdine à la rhétorique, afin d'explorer les voies susceptibles de promouvoir un dialogue plus constructif. (...) Il n'y a pas de moment plus propice que maintenant. Les Américains out toujours été prêts à rencontrer les Soviétiques, à michemin pour trouver des solutions aux nombreux problèmes qui nous opposent et parvenir à un accord équitable sur le désarmement. Si la nouvelle direction soviétique décide de se joindre à nous dans un élan de bonne rolonté, nous pouvons réaliser de bonnes choses ensemble.

Cependant, M. Tchernenko, qui a poursuivi mercredi ses entretiens avec les dirigeants étrangers venus assister aux obsèques de Iouri Andropov, a dénoncé, avec M. Fidel Castro, « les intrigues agressives de l'impérialisme américain ».

De notre correspondant

Moscou. - Dans le district moscovite de Proletarski, une ouvrière d'une usine de roulements à billes a été choisie pour remplacer louri Andropov, qui était candidat dans cette circonscription aux élections au Soviet suprême du 4 mars prochain. La vie reprend donc son cours normal à Moscou, tandis que les derniers chefs d'Etat ou de gouvernement étrangers quittent la capitale soviéti-

Le dernier dirigeant occidental à partir a été M. Trudeau, qui avait rencontré, mercredi 15 février. M. Tchernenko. Le premier ministre canadien a, semble-1-il, bénéficié d'un traitement de saveur. Un compte rendu succinct de son entretien avec le nouveau secrétaire général est publié ce jeudi en première page de la *Pravda*. M. Trudeau est ainsi mis sur le même pied – du moins typographiquement - que quatre amis et alliés de l'URSS qui ont droit, ce jeudi, au même honneur : MM. Castro (Cuba), Truong Chinh (Vietnam), Ortega (Nicara-gua) et Karmal (Afghanistan).

Ce compte rendu fait référence à la nécessité de - revenir sur le chemin de la détente -. M. Trudcau, également relevé que son interlocuteur avait, à plusieurs reprises, employé cette expression. - Je crois qu'il y aura une continuité avec l'esprit de Brejnev, qui était un esprit de détente -, a déclaré le premier ministre canadien. M. Trudeau a décrit M. Tchernenko comme un homme - pratique, solide et réaliste

Le général Zia-Ui-Haq n'a pas eu droit au même traitement. L'occasion était pourtant bonne de reprendre contact avec le président pakistanais, dont le pays sert de base

#### M. MARCHAIS N'A PAS ÉTÉ RECU PAR M. TCHERNENKO

Les temps changent... En novembre 1982, lors des obséques de Brejnev, M. Georges Marchais avait été recu per le nouveau se crétaire général louri Andropov. Présent à Moscou, le premier ministre Pierre Mauroy n'avait pas se contenter d'un bref échange de vues avec son collègue soviétique, M. Tikhonov. Le Kremlin manifestait-il ainsi sa mauvaise humeur pour la « cure de désintoxication » à laquelle le président Mitterrand et le parti socialiste avaient décidé de soumettre les relations entre Paris et Moscou ? Touiours est-il que le secrétaire général du PCF apparaissait alors comme l'interlocuteur privilégié des Soviétiques au sein de la majorité de gauche en

Cette année, changement de décor. M. Mauroy a été recu par M. Tchernenko, tandis que M. Marchais ne voyait aucun dirigeant soviétique de haut rang. Sans doute le nouveau secrétaire général avait-il décidé de ne recevoir que les chefs des partis frères au pouvoir, mais, en 1982, le secrétaire général du PCF avait été distingué en étant le seul dirigeant d'un parti communiste occidental à avoir un entretien avec Andropov.

Il ne faut pas croire pour autant que les Soviétiques auraient des raisons de bouder leurs camarades français. Le correspondant de l'Humanité à Moscou explique, ce jeudi, que le PCF a été favorisé par le protocole. « C'est ainsi, que lors du cérémonial des salutations au Kremlin, l'ordre est précis : d'abord les pays socialistes, ecnt-il. Puis on remarque Georges Marchais qui vient en tête pour les dirigeants de PC il en était de même dans la presse pour la présentation des délégations. »

arrière aux maquisards afghans. En novembre 1982, louri Andropov lui avait accordé quarante minutes d'entretien, malgré la présence de dizaines d'autres dirigeants étrangers venus aux obsèques de Brejnev.

A l'évidence, l'Afghanistan était

alors au centre de ses soucis.

Les responsables soviétiques - en tout premier lieu M. Gromyko - en ont-ils tiré depuis la conclusion qu'il était inutile de parler au président pakistanais? Toujours est-il qu'ils lui ont infligé cette fois une huntilia-

M. Zia-Ul-Haq, qui avait fait connaître son désir de rencontrer M. Tchernenko après les cérémonies de la place Rouge, est resté pour cela jusqu'a mercredi à Moscou. Non seulement l'audience n'a pas été accordée, mais il n'y a même pas eu de réponse sormelle à sa requête. Cela peut signifier aussi que M. Tchernenko, au moins dans l'immédiat, est beaucoup moins préoccupe par le dossier afghan que ne l'avait été son prédécesseur.

Le compte rendu de l'entretien entre MM. Tchernenko et Karmal, chef du Parti afghan, outre les forditionnelle - entre les deux pays et l' - aimosphère chaleureuse - de la rencontre, indique sculement que « les relations soviéto-afghanes et la situation autour de l'Afghanistan - ont été évoquées, la situation intérieure afghane relevant évidemment de la seule souveraineté de Ka-

DOMINIQUE DHOMBRES.

#### LE VICE-PREMIER MINISTRE CHINOIS A ÉTÉ REÇU PAR M. ALIEV

Recevant son homologue chinois, M. Wan Li, qui conduisait la délégation de la République populaire aux obsèques de louri Andropov, le pre mier vice-premier ministre d'URSS, M. Aliev, a affirmé que la direction soviétique a toujours été favorable · à l'amélioration des relations entre l'URSS et la Chine ». Cité par 'agence Tass, M. Wan li a exprimé l'espoir que . les relations entre les deux pays iront en se développant ..

En novembre 1982, le chef de la délégation chinoise aux obsèques de Léonid Brejnev, M. Huang Hua, alors ministre des affaires étrangères, avait été reçu par son homologue, M. Gromyko. Certains observateurs s'attendaient que M. Wan Li. qui est la plus haute personnalité chinoise à se rendre en URSS depuis vingt ans, soit reçu par M. Tchernenko lui-même, ce qui au-rait marqué un nouveau pas dans le processus de rapprochement entre les deux pavs.

Le fait que cette entrevue n'ait pas eu lieu ne semble pas cependant devoir être interprété comme le signe d'un refroidissement nouveau dans les relations sino-soviétiques. A Pékin en effet, un autre vice-premier ministre chinois, M. Ji Pengfei, a dé-Affaires mondiales que la Chine s'attendait à « des progrès substan-tiels » lors de la prochaine session des discussions sovieto-chinoises qui doit avoir lieu au mois de mars prochain à Moscou. M. Ji Pengfei a laissé entendre qu'un échange de visites d'un haut niveau pourrait intervenir prochainement, faisant apparemment ainsi allusion au projet de voyage à Pékin du premier vicepremier ministre soviétique, spécialiste des échanges économiques,

· Départ à la retraite du ministre de la construction industrielle. - M. Alexandre Tokarev, ministre de la construction industrielle, a fait valoir ses droits à la retraite et a - étê libêrê de ses fonctions -. a indiqué, le mercredi 15 février, Radio-Moscou. M. Tokarev, agé de soixante-trois ans, occupant ce poste depuis 1967. - (AFP.)

M. Ivan Arkchipov.

#### Le Kremlin sans maître

(Suite de la première page.)

Peut-être, s'il avait vécu, Iouri Andropov serait-il parvenu à s'im-poser comme un nouveau maître du Kremlin. Il en avait manifestement le caractère, la volonté, et aussis les moyens. Dix-sept ans à la tête du KGB, cela permet d'accu-muler pas mal de dossiers, donc autant d'arguments susceptibles de faire taire les plus audacieux. Brejnev et ses collaborateurs eurent d'ailleurs l'occasion de s'en rendre compte pendant les dix premiers mois de 1982, losqu'ils durent faire nois de 1982, losqu'us durent laire face aux campagnes de discrédit lancées contre des proches du se-crétaire général et qui ne pou-vaient être l'œuvre que du KGB.

Parti immédiatement sur la voie de l'épuration au nom de la lutte contre la corruption, du retour à la discipline socialiste et de l'exaltation de la productivité en tout genre, Iouri Andropov fut victime de la maladie qui le minait. Quand ses collègues out-ils été mis au cou-rant de cet élément nouveau? On peut penser que ce fut aux alen-tours de juin 1983. Il y eut en ef-fet, ce mois- là, un important plé-num du Comité central. Quelques iours avant qu'il ne se réunisse les jours avant qu'il ne se réunisse, les rumeurs généreusement répandues dans Moscou laissaient entendre que M. Constantin Tchernenko serait rétrogradé.

Ce fut le contraire qui se produsit : ce plénum, qui fut marqué
par un discours particulièrement
a dur » du compagnon de Brejnev,
permit à M. Tchernenko de « récupérer » le secteur de l'idéologie,
dont Andropov avait hérité à la
mort de Souslov. Echange de bons
procédés? Deux membres de la
ioune génération » favorables à jeune génération » favorables à Andropov firent, à ce moment-là. l'objet de promotion : M. Romanov entra au secrétariat, et M. Vorotnikov au bureau politique, mais en tant que suppléant seulement.

Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle mérite d'être prise en considération : le rééquilibrage de juin 1983 ne marque-t-il pas le début de la succession d'Andropoy? Tout, ensuite, va en effet très vite. C'est à partir du 18 août que Iouri Andropov disparaît définitivement de la scène; quelques semaines plus tôt, il avait paru en bien piè-tre état à M. Koivisto, le président oni lui avait rendu visite. Dès cette époque, les membres les plus influents du bureau politique savent manifestement que les mois, sinon les jours, du secré-taire général sont comptés. Comment ne se seraient-ils pas déjà pouvoir?

Le choix était relativement simple pour les membres du bureau politique les plus importants : se rabattre sur un septuagénaire, et ne prendre pratiquement aucun ris-que, ou faire le saut d'une génération, et désigner à l'attention du comité central un « jeune » de cinquante ou de soixante ans. Le conservatisme a finalement préalu, et ce n'est pas étonnant, tant il est vrai que l'inconnu est haïssable pour tous ceux qui participent au pouvoir.

La désignation de M. Constantin Tchernenko, un homme de soixante-douze ans à la santé sans doute précaire, si l'on se souvient qu'il avait disparu l'an dernier de la scène pendant plus de deux mois, constitue bien évidemment une solution de transition, et l'obscur compagnon de Leonid Brejnev n'est certainement pas le seul maî-tre à bord. On dispose déjà de sens : le ton du discours d'acceptation prononcé lundi matin par M. Tchernenko devant le comité central, par exemple, est très « aniropovien - : non seulement le nouveau promu a fait l'éloge du charme personnel - et de la modestie - de celui contre lequel il n'avait pas fait le poids quinze mois plus tôt, mais il a repris, au nom de la - continuité -, les oour accroître l'efficacité du système économique. Une seule omis sion: la lutte contre la corruption est passée sous silence, ce qui confirme bien que louri Andropov s'est servi de cette croisade pour éliminer ou réduire au silence certains de ses rivaux.

Autre indice significatif : la place importante que tient M. Gro-myko depuis la mort d'Andropov. C'est ainsi que le ministre des affaires étrangères a pris la parole aux obsèques d'Andropov et qu'il a assisté à toutes les rencontres de d'Etat et de gouvernement venus à cette occasion à Moscou. Il est plus que probable que l'inamovible ministre, qui est aussi vice-premier ministre et qui jouit, lui, d'une santé de fer, restera au contrôle de la diplomatie soviétique. Le maréchai Oustinov paraît également n'avoir rien perdu de son impor-tance, ce qui n'implique d'ailleurs ancun danger de bonapartisme, puisque son rôle est plus de « to nir » l'armée que d'en exprimer les éventuelles ambitions. De la même manière, louri Andropov n'était bas un «flic» ayant investi le parti, mais un homme du parti qui avait été chargé, pendant dix-sept ans, de contrôler la police politi-

Reste enfin le « mystère » Gorbatchev, du nom du benjamin di bureau politique - il n'a que cinquante-trois ans -, souvent cité en tête des - outsiders ». Lui aussi, depuis quelques jours, est appara en bonne place aux côtés M. Tchernenko. Certains officiels traditionnellement chargés des fuites de circonstance ont affirmé à des Occidentaux qu'il est le nu-méro deux dans la hiérarchie, ce que ne confirme pas encore l'ordre protocolaire relevé à plusieurs cérésion soviétique a annoncé mercredi soir 15 février que M. Mikhail Gorbatchev avait pris la parole au cours du comité central qui a désigné M. Tchernenko comme secré-taire général, ce qui n'avait jamais été dit auparavant. C'est une révélation qui confirme l'importance actuelle de M. Gorbatchev. Mais de là à en conclure que ce spécialiste de l'agriculture, qui doit sa carrière tout aussi bien à Brejnev qu'à Andropov, est ou sera le vrai maître du Kremlin, il y a une

marge. semée d'embûches pour les jeunes loups qui montrent trop leurs dents. Car c'est finalement la grande et la seule leçon que les ap-paratchiks ont tiré de la période de Staline : ils ne veulent plus être dévorés par un chef tout puissant...

JACQUES AMALRIC.

#### **LES PIONNIERS** DE L'ANTISOVIÉTISME

Il n'y a pas de fimites à l'antisoviétisme. Cette « perversion » a existé bien avant la formation de l'Union soviétique et même avant la naissance de la doctrine communiste. C'est la conclusion qui s'impose après mésaventures d'un archiviste de Moscou, M. Alexandre Bogoslovski, avec le KGB. A la fin de l'année dernière, les représentants des « or ganes », à la recherche de littérature « antisoviétique », se présentent à l'heure du laitier chez M. Bogoslovski. Ne trouvant rien, ils entreprennent de fouiller la bibliothèque laissée par spécialiste de littérature russe ami de nombreux écrivains sovié tiques, aujourd'hui décédé. Ils ent alors une dizaine d'ouvrages philosophiques russes d'avant la Révolution qui apparaissent de temps à autre dans moscovites. Puis leur attentior est attirée par un livre de poche en français, la réédition des souvenirs du marquis de Custine su la Russie en 1839, l'un des plus sévères réquisitoires contre le ré-gime tsariste (Nicolas I° en avait interdit personnellement la diffusion en Russie) : « Ah I voilà un livre antisoviétique. » Antisoviétique aussi un brouillon d'article sur l'incapacité du gouvernement russe... en 1916.

Parmi les ouvrages saisis, un recueil de 1910 avait été acheté chez un bouquiniste le plus léga-lement du monde en 1958. Le juge d'instruction qui dirige la percuisition fait alors remarquer avec beaucoup d'à-propos : e Mais nous ne sommes plus en

#### Les Brigades rouges seraient responsables de l'assassinat du général américain Leamon R. Hunt

Italie

De notre correspondant

Rome. - Le général américain Leamon R. Hunt, responsable de la logistique de la force multinationale dans le Sinai, a été assassiné, mer-credi 15 février, à Rome, alors qu'il rentrait à son domicile dans sa voiture blindée. Atteint à la naque par une rafale d'armes automatiques, il est mort à son arrivée à l'hôpital. L'attentat a été revendiqué par les Brigades rouges.

Il étair 18 h 30. La voiture du général venait de s'arrêter devant la porte de son domicile dans le quar-tier moderne de l'Eur, et le chauffeur était en train d'actionner l'ouerture automatique du garage lorsque, d'un véhicule, ont surgi deux hommes qui ont commencé à tirer sur l'automobile du général. Le blindage de celle-ci résistant, l'un d'eux a réussi à introduire le canon de son arme entre la protection en plastique et la vitre arrière, atteignant le général Hunt à la muque. Enclenchant la marche arrière, le chauffeur a, semble-t-il, touché l'un des agresseurs, qui ont cependant réassi à fuir à bord d'une autre voiture où les attendait un complice. Le général n'avait pas d'escorte.

L'attentat était revendiqué, à peine une demi-heure plus tard, par un coup de téléphone anonyme à une radio privée de Milan : « lci le Parti communiste combattant. Nous revendiquens l'attentat contre le général Hunt, garant des accords de Camp David. Hors du Liban les forces impérialistes! Hors de l'OTAN l'Italie! Non aux missiles à Comiso! >

La rapidité de la revendication de l'attentat, alors que les radios n'avaient pas encore donné le nom du général victime d'une agression,

les armes utilisées (probablement des mitraillettes légères des forces armées italieunes, dont deux dépôts armees maneunes, dont deux dépois om été attaqués par les BR l'année dernière), la technique de l'attentat, enfin, donneur à penser aux enquê-teurs qu'il peut s'agir des Brigades rouges. Le Parti communiste com-battant est l'un des réseaux des BR né dans l'aile militariste (dure) du mouvement terroriste. La police n'exclut cependant pas a priori l'hy-pothèse d'une action d'un commando arabe.

Agé de cinquante six ans, le géné-ral Hunt, qui a fait une longue car-rière de diplomate, surtout au Proche Oriens, habitait Rome depuis 1983, époque à laquelle le quar-tier général de la force multinationale dans le Sinaï (FMO) a été transféré dans la capitale italienne. Le choix de Rome s'explique par les facilités de liaison avec Le Caire et Jérusaiem, mais aussi par le rôle que l'Italie joue dans le maistien des équilibres su Proche-Orient. La FMO, qui est en place depuis jan-vier 1982, a été créée sur la base des accords de Camp David cutre l'Egypte, Israël et les Etats-Unis pour contrôler les mouvements éventuels dans le Sinal. Elle est composée de trois mille cinq cents hommes. Dix pays en font partie, dont l'Italie et la France.

Le général Hunt est la septième victime d'attentats commis en Italie contre des personnalités étrangères depuis 1976. Le dernier avait été l'assassinat, le 21 janvier, de l'am-bassadeur de Libye à Rome. Un autre officier américais, le général Do-zier, avait été enlevé par les BR en 1981 et finalement liberé.

#### Le gouvernement demande une modification du statut de la banque du Vatican

De notre correspondant

Rome. - Depuis la faillite retentissante du Banco Ambrosiano, le statut de l'Institut pour les œuvres de religion (IOR), la banque du Vatican, mélé à cette affaire, constitue un problème délicat dans les rapports entre l'Italie et le Saint-Siège. Bien que menant ses activités en territoire italien, l'IOR bénéficie, en effet, d'un statut d'extra-territorialité. Une situation pour le moins ambigue du point de vue du droit. Répondant à des interpellations

parlementaires, mardi 14 février, M. Goria, ministre du Trésor, a déclaré ou une « clarification de la situation de l'IOR » était nécessaire. Selon le ministre, l'Institut devrait prendre l'initiative de créer une filiale italienne, ce qui permettrait à la banque centrale d'exercer un contrôle, notamment sur les mouvements en devises qu'il effectue. L'IOR conserverait son statut d'extra-territorialité, mais ne pourrait plus entretenir de rapports bancaires avec des citovens italiens, sinon par l'entremise de sa filiale.

C'est la seconde fois qu'un ministre du Trésor aborde de front la question du statut de l'IOR. Une première fois, en octobre 1982, M. Andretta avait évoque les responsabilités éventuelles que pouvait ivoir la banque vaticane dans le krach du Banco Ambrosiano. Sans préciser si l'IOR a ou non une responsabilité dans cette affaire, M. Goria a cependant confirmé officiellement qu'une négociation est scruellement en cours entre l'IOR et les banques créditrices du vieux

Banco Ambrosiano. En ce qui concerne l'enquête menée par une commission conjointe italo-vaticane, depuis décembre 1982, sur les tiens IOR-Banco Ambrosiano, M. Goria a admis que les experts sont parvenus à des conclusions divergentes. Etant donné qu'il s'agit d'une affaire entre · institu-tions privées », il est impossible au gouvernement, a précisé M. Goria, de publier les conclusions de la com-mission mixte, à moins d'un accord entre les parties intéressées

# TRAVERS LE MONDE

#### Autriche

• M. CRAXI A VIENNE. - C'est la première fois qu'un chef de gouvernement italien visite l'Auriche depuis l'unité italienne, il y a cent trois ans. M. Bettino Craxi, président du conseil, est arrivé à Vienne, mercredi 15 février. Il devait s'entretenir avec M. Fred Sinowatz, chancelier autrichien, au suiet des droits et 22ranties (définis en 1969 par l'accord austro-italien) de la population germanophone du Ti-rol du Sud, province autrefois autrichienne et rattachée à l'Italie après la première guerre mon-diale. – (AFP.)

#### Chili

 ARRESTATION D'UN DIRI-GEANT DE L'OPPOSITION. - M. Manuel Almeyda, président du Mouvement démocratique populaire (MDP), a été ar-rêté et emprisonné, le mercredi 15 février, à Santiago-du-Chili. Le MDP est une coalition qui regroupe une fraction du Parti socialiste, le PC, ainsi que le MIR (Mouvement de la gauche révolutionnaire). Récemment, M. Almeyda s'était prononcé en faveur de la grève générale pour accélérer le retour à la démocratie.

#### Guatemala

 DÉPART DE L'AMBASSA-DEUR AMÉRICAIN. -M. Frederick Chapin doit quitter

vrier, a annoncé, le lundi 13 fé-vrier, M. Fernando Andrade, ministre guatémaitèque des affaires étrangères. M. Chapin avait été rappelé à Washington, en novembre 1983, après la mort d'un ressortissant guatémaltèque travaillant à un projet américain. En outre, les dirigeants du pays re-prochent à l'ambassadeur d'avoir u des entretiens officiels avec les leaders de Belize, ex-Honduras britamique. - (Reuter.)

#### Kenya PERSECUTIONS DANS LE

NORD-EST. - Deux députés d'origine somalie ont accusé, mercredi 15 février, le commissaire (préfet) du district de Wajir (nord-est du pays, peuplé de Somalis) d'avoir fait arrêter, depuis le 5 février, quelques milliers de suspects, détenus dans un « camp de concentration »; sous le couvert de la lutte contre les shiftas - bandits qui opèrent traditionnellement anx confins somalo-kenyans). L'ethnie, victime de ces persécutions serait celle des Degodia, un cian somali installé dans cette région désoiée et difficile d'accès. - (Reuter.)

#### Nigéria

 SAISIE DES AVIONS PRIVÉS. - Les autorités ont annoncé, mercredi 15 février, la saisie de tous les avions privés, mesure qui affecte également les

appareils de location. Entre 1979 et 1983, près de 3,5 milliards de naīras (environ 5 millions de dollars, au taux officiel) auraient été consacrés à l'achat d'avions privés par une dizaine de riches Nigérians. - (AFP.)

LE PRIX CHARLEMAGNE A M. CARSTENS. - Le président de la RFA, M. Karl Carstens, s'est vu décerner vendredi dernier par la ville d'Aix-la-Chapelle le prix Charlemagne, qui récom-pense chaque année une person-nalité particulièrement dévouée à la cause de l'union européenne. Winston Churchill, Robert Schuman, Konrad Adenauer et le roi Juan Carlos figurent parmi les anciens lauréats les plus presti-gieux de cette distinction.

#### Turquie

• AMNESTY "INTERNATIO NAL DEMANDE DES EXPLI-CATIONS. - L'organisation de défense des droits de l'homme qui siège à Londres, a demandé, le mercredi 15 février, à Ankara, de s'expliquer sur la mort de sept détenus à la prison militaire de Diyarbakir, dans l'est de la Turquie. Elle a demandé, en outre, au général Necdet Urug, chef d'état-maior de l'armée turque, d'enquêter sur les nombreuses plaintes pour tortures et mauvais traitements dans les prisons, qui lui sont parvenues. — (Reuter.)

مين الله صل

- ---17 次点 文本 法性的 ニューラン**ラ** 1 とは 東海 1111 

M. Lemoine

sen tiendre

A 40 1

\* 5 M M

SAME TO

· Alexandria

\*\*\* THE STATE OF STREET

1 - 4 170 44 Link Andrews 

must see -1 the page Asia (22) Total Park

Andrew Marie Service Service are leading THE REAL PROPERTY. 20.45% AN AN

Inoubliable Canada

# Le Monde

talle

41.141

S Vie light Start out

**≇** 9″≥97.

150 B

Mark .

A COMMITTEE

45.494

A. A.

美華 拼流

AND THE

CALL TE 9

Transaction (Co.)

**₩ 3.**06.2

**新教** 40

personal b

7.35

10-1

Bert to the to

and Section 1940.

E MOND!

Marie Acres

Rigodes rouges

ornabios de l'assassina

Mricain Leamon R. Ha

A MARIE TO THE PARTY OF THE PAR

STATE OF STA

\$\$\*c -

22.17

1949

at demande une modifice

La barroue du Vaticas

The second secon

And the second

F-1 = 201

. .

The latest the second

# politique

#### M. Lemoine : le gouvernement s'en tiendra au calendrier fixé

Le secrétaire d'Etat aux DOM- qui a la maîtrise des opérations. Je TOM, M. Georges Lemoine, qui était, mercredi 15 février, l'invité à déjeuner de l'Association de la presse eurafricaine, s'est employé à dédramatiser la portée du télégramme adressé la veille au président de la République par le secrétaire général de l'Union calédonienne (UC), M. Eloi Machoro, au nom du Front indépendentiste de la Nouvelle-Calédonie. pour demander « le départ des Français » du territoire (le Monde du 16 février).

M. Lemoine a estimé que cette prise de position s'inscrit dans le cadre de la précampagne pour les prochaines élections territoriales que es indépendantistes envisagent de boycotter si le gouvernement ne modifie pas la loi électorale, afin d'exclure du droit de vote les résidents de fraîche date. Il s'est déclaré ouvert à certaines retouches du mode de scrutin majoritaire institué en 1979 et n'a pas exclu, en particulier, de supprimer la barre de 7,5 % des inscrits que chaque liste doit atteindre pour être représentée à l'Assemblée territoriale, actuellement contrôlée par la coalition du Front indépendantisté et les centristes de la Fédération pour une nouvelle société calédonienne

M. Lemoine a aussi précisé que le télégramme reçu à l'Elysée ne demande pas, comme l'avait laissé entendre M. Machoro, « le départ de tous les Français opposés à l'indépendance canaque et socia-liste , mais le départ des « Français récemment installés en Nouvelle-Calédonie . Il a ajouté que le vice-président du conseil de gouvernement (exécutif local), M. Jean-Marie Tjibaou, dirigeant de l'UC, en voyage à Paris, ne lui avait pas présenté une telle demande au cours de l'entretien qu'il avait eu

#### L'avenir de Mayotte

Dans l'entourage de M. Lemoine, on affirme même que M. Tjibaon aurait été surpris par les déclarations du secrétaire général de l'UC alors qu'à Nouméa ce dernier avait déclaré que la décision d'envoyer le télégramme à l'Elysée avait été prise en concertation avec le chef de l'exécutif local M. Lemoine a affirmé que le gouvernement, en tout cas, entend s'en tenir au calendrier fixé qui prévoit l'organisation d'un réfé-rendum dans le territoire en 1989.

M. Tjibaou et le président de l'Assemblée territoriale, M. Jean-Pierre Alfa (FNSC), venus en Europe pour avoir des contacts avec les représentants de la CEE. devaient être reçus, jeudi après-midi 16 février, par M. François Mitter-

Interrogé sur l'avenir de Mayotte, M. Lemoine n'a pas dément que le gouvernement cherche à favoriser l'intégration de l'île au sein de la République des Comores. « Le problème posé est un problème de souverainesé, a-t-il déclaré, et c'est donc le ministra des relations extérioures. le ministre des relations extérieures

 Un tract contre M™ Simone
 Veil distribué à l'Assemblée européenne - Les membres de l'Assem-blée de Strasbourg ont trouvé dans leur casier personnel un tract met-tant en cause M™ Simone Veil pour son action du temps où elle était ministre de la santé; il lui était reproché de ne pas avoir interdit tous les médicaments à base de bismuth.

Ce document était signé par M. Olivier Roujansky qui, depuis 1978, mène campagne contre cer-tains laboratoires pharmaceutiques, et qui, docteur en médecine, a été radié à vie par le conseil de l'ordre des médecins. M. Gérard Israel, député RPR à l'Assemblée européenne, a protesté, le mercredi 15 février, contre la distribution de ce tract dans le courrier officiel des

> Inoubliable Canada

ferai ce qu'on me dira de faire. Nous devons respecter les engage-ments que nous avons à l'égard des Mahorais, mais nous ne devons pas sous-estimer le problème des rela-tions extérieures avec la République des Comores.

Le secrétaire d'Etat a également mis en avant la nécessité de prendre en considération la concurrence que livrent à la France l'Afrique du Sud et l'URSS pour le contrôle de la route du pétrole dans le canal du

A propos de l'appel à la grève illi-mitée décidée à partir du 20 février par les fonctionnaires de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon à la suite de la rupture des négociations engagées par le gouvernement, M. Lemoine a affirmé que six des sept revendications des syndicats - ont reçu une réponse - et que le dernier point en litige - la compensation de la réduction du pouvoir d'achat consécutive an rythme de l'inflation dans la zone dollar (17,7 % en 1983) - connestra - un sort particulier » an cours des négociations salariales qui auront lieu prochaine-ment pour l'ensemble de la fonction

L'Union du peuple corse (UPC)

a commenté, mercredi 15 février.

dans un communiqué sa décision -

annoncée la semaine dernière - de

ne plus sièger à l'assemblée régio-nale de Corse. Cette suspension de

la participation à la vie politique

insulaire du monvement autono-

miste, animée par le docteur

Edmond Simeoni, est davantage la conséquence d'un bilan général que

L'UPC, en effet, critique sans

auance la plupart des acteurs

chargés de donner corps à l'assem-blée régionale, née des élections de l'été 1982. L'Etat, la \*majorité mationale \*, l'opposition insulaire,

les clans, sont considérés à des

degrés divers comme les responsa-bles du médiocre fonctionnement de

cette assemblée. « La confusion

politique y règne (...), estime le comité central de l'UPC. Les appé-

tits se déchaînent. Les budgets ne

sont plus utilisés pour le développe-

ment général mais en grande partie pour la satisfaction des intérêts de

clan ou de coterie ». Pour les auto-

nomistes, l'assemblée régionale

scrait plus qu'un e troisième conseil général .

avertissements qu'il a reçus et des assurances données par le ministre de l'intérieur et le chef de l'Etat, indique le communiqué, le pouvoir

indique le communique, le pouvoir traite le statut particulier comme un hochet pour apaiser la revendication populaire. Paris s'est accommodé du clanisme en refusant, par exemple, de dénoncer l'utilisation perverse de l'argent public et de provoquer une refonte totale des listes électorales.

Toutefois, au-delà de ce bilan.

jugé négatif, le mouvement du Dr Simeoni exprime sa déception d'une institution insulaire porteuse.

dans sa conception, d'un projet de

changement. Il reconnaît aussi qu'il n'a pas récliement trouvé sa place à

l'a pas rechement itouve sa piace à l'assemblée régionale. « (...) Une minorité peut faire beaucoup dans la clarté, mais dans la confusion, elle est elle-même noyée, et sa pré-

sence devient caution plus que

RECTIFICATIF. - M. Francis

Bonnet, qui conduit la liste du PFN

à l'élection municipale partielle de

Draguignan, est fonctionnaire muni-cipal de la commune de Hyères et

non conseiller municipal comme

nous l'avons écrit dans nos éditions datées du 16 février.

listes électorales. »

L'UPC critione aussi . le désen-

d'une motivation particulière.

L'UPC confirme son retrait

de l'assemblée de Corse

LA TENSION EN NOUVELLE-CALÉDONIE | LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

#### Les quatre membres du gouvernement ne devraient pas figurer sur la liste du PCF

pour prendre connaissance, sur le rapport de M. René Piquet, de la liste des candidats aux élections européennes, proposée par le bureau politique. L'adoption définitive de cette liste et celle des orientations de la campagne européenne du PCF conseil national (comité central élargi, notamment, aux parlementaires), prévue pour la mi-mars.

La liste des candidats communistes aux élections européennes, qui devait être rendue publique jeudi après-midi, est conduite par M. Georges Marchais. Aucun des quatre communistes siégeant au gouvernement ne devait en faire partie. En revanche, le secrétaire général a souhaité que la composition de la liste manifeste l'engagement de la direction du parti dans cettte cam-

En 1979, le PCF avait présenté une liste, conduite par M. Marchais, et dont les premières places étaient occupées, pour une large part, par des personnalités ne détenant pas

contestation. » Au fil des mois,

l'UPC avait, en effet, perdu, par le

jeu des clans et des appareils politi-

ques, le rôle de trouble-fête au dis-

cours novateur que la jeune assem-

blée lui avait tacitement concédé au

début de sa première législature, et refuse de n'être plus qu'une forma-

tion alignée sur les partis de la gau-che insulaire (MRG, PS, PC).

chement au statut particulier, qui

reste pour lui une première étape pour l'autonomie, le mouvement

animé par le docteurr Simeoni en

condamne l'instance d'animation,

dont il propose la dissolution. - En

attendant que l'assemblée retrouve,

si elle peut, les chemins de la démo-

cratie véritable par la mise en place

d'une majorité ou que la parole soit

donnée de nouveau aux élections »

- - seule solution possible -, selon

les autonomistes, - l'UPC choisit

donc de prendre du champ et

demande à ses cinq élus de ne plus siéger. Cette décision aura sans

donte pour premier effet de rendre plus difficile encore la conduite des

affaires de l'assemblée régionale par

la - majorité nationale - de gauche.

déià minoritaire au parlement insu-

Sans remettre en cause son atta-

Le comité central du parti com- des responsabilités de premier plan muniste s'est réuni, jeudi 16 sévrier, au sein du parti, mais représentatives d'une région ou d'une catégorie socio-professionnelle. Il devait en aller autrement cette année, la présence des principaux dirigeants au début de la liste devant assurer une plus forte mobilisation du parti. Chacun sera, en effet, responsable feront l'objet d'une réunion du du résultat obtenu dans sa région, et le succès ou l'échec de la campagne

ne pourront être imputés au seul

secrétaire général.

L'absence des membres du gouvernement résulte logiquement du fait que les communistes seront campagne notamment contre l'élargissement de la CEE, alors que la France, qui préside le conseil de la Communauté, est favorable au principe de l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le Marché commun. Cette absence confirme, en outre, que le PCF entend distinguer ses propres interventions, d'une part, et, d'autre part, les orientations qu'assument ses représentants au gouvernement.

#### LES COTES DE POPULARITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DU PRE-MIER MINISTRE SONT EN

l'IPSOS réalisé du 7 au 13 février auprès d'un échantillon représenta-tif de 1023 personnes et publié par France-Soir, 32 % des Français (31 % le mois dernier) se déclarent très - ou - plutôt satisfaits - de M. François Mitterrand comme pré-sident de la République. 46 % d'entre eux (50 % précédemment) émettent un avis contraire. Quant au premier ministre, M. Pierre Mau-roy, il satisfait 28 % des Français (25 % en janvier) et en mécontente 48 % (au lieu de 54 %).

Une enquête réalisée par BVA du le au 5 février auprès d'un échantillon national de 999 personnes et publiée dans Paris-Match indique que 43 % des Français ont, comme le mois dernier, une bonne opinion de M. Mitterrand. 45 % d'entre eux (44 % en janvier) ont une opinion négative. M. Mauroy est en baisse. Il recueille 29 % d'avis positifs (au lieu de 32 % le mois dernier) et 58 % d'avis négatifs T (54 % précé-

Selon le sondage mensuel de

HAUSSE.

#### INNOCENT **OUBLIÉ DEPUIS 2 ANS**

dans sa prison italienne

#### VANNI MULINARIS

est entré aujourd'hui dans son 15e jour de grève de la faim.

Aidez-nous à le soutenir, et participez à notre effort FÉDÉRATION INTERNATIONALE **DES DROITS DE L'HOMME** 

27, Rue Jean-Dolent, 75014 PARIS Tél.: 331-94-95 - CCP 7676 Z

Gratuit: le Canada\_d'Air Canada.

Propos et débats —————

#### M. Giscard d'Estaing: l'après-socialisme dans deux ans

M. Valéry Giscard d'Estaing, qui sera l'invité de l'émission «L'heure de vérité» sur Antenne 2 le 5 mars, a déclaré, le 15 février, au cours d'un débat organisé par Magazine-Hebdo : «L'aprèssocialisme, si chacun fait son devoir, c'est pour dans deux ans, et il est urgent de s'y préparer. » L'ancien président estime qu'en 1986 « la France aura un taux de croissance relativement faible, un chômage réel de 2,8 millions de personnes, qu'il n'y aura plus d'ouvriers de plus de cinquante-cinq ans en activité et que l'inflation sera supérieure à celle des pays voisins ». Il a ajouté : « La réalisation de la politique de redressement suppose le consensus de deux Français sur

#### M. Debarge: le PC est acceptable

M. Marcel Debarge, secrétaire national du Parti socialiste aux relations extérieures, écrit, dans Paris-Match du 15 février : « Le Parti communiste cherche à se refaire une santé par une politique de slogans. Il prend date, sans plus, « Au plan gouvernemental, le PC me semble assumer la solidarité. Au niveau du Parti, il y a certes plus de distance dans les positions. Néanmoins, cela me paraît acceptable dans l'état actuel des choses. »

#### M. J.-C. Gaudin: accords locaux avec M. Le Pen

M. Jean-Claude Gaudin, président du groupe UDF à l'Assemblée nationale a déclaré à Metz mercredi 15 février : « Je ne vois pas comment le Parti Républicain pourrait constituer une liste dissidente car elle créerait la division et n'aurait pas la potentialité qu'elle espérerait sur l'échiquier politique. Cette liste se situerait à droite de Mme Veil et à gauche de M. Le Pen et elle serait obligée de tenir le même langage que ce dernier, ce qui est impensable ! » Il a ajouté : « Nous n'avons avec le Front National qu'un point de convergence : nous sommes opposés à la pénétration du communisme. Pour le moment nous n'avons prévu avec lui que la conclusion d'accords locaux. »

#### M<sup>me</sup> Pelletier: auto-stop

M<sup>mo</sup> Monique Pelletier, ancien ministre, membre du Conseil national de l'UDF, a déclaré à RTL : « Les électeurs de M. Le Pen sont contre le fisc, contre les immigrés, contre tout. C'est le front du refus. Est-ce que nous, opposition, n'avons pas créé un peu un désert au niveau des idées, des projets ? » Reprenant la formule de M. Peyrefitte à l'égard de M. Marchais en 1972, Mª Pelletier a ajouté, visant M. Le Pen : « Je ne le prendrais pas en auto-stop. >

#### M. Gennesseaux : pour les immigrés

M. Guy Gennesseaux, président du Parti democrate français (opposition), conseiller de Paris (groupe RPR), a adressé à M. Mitterrand copie d'une lettre qu'il a envoyée à M. Le Pen le 15 février et dans laquelle il écrit : « Dire que renvoyer un immigré chez lui donnerait un emploi en France est grotesque (...). Je vous demande, ainsi qu'à tous les responsables de partis, d'obtenir du président de la République la création d'une grande « table ronde » des partis politiques où les immigrés seraient représentés en premier lieu. >

#### La Défense (Hauts-de-Seine) change de directeur

directeur général de l'Etablissement il rejoint en métropole les services de public pour l'aménagement de la Defense (EPAD), quartier ten l'ouest de Paris, dans les Hautsde-Seine, va être remplacé par M. Jacques Deschamps, ancien directeur général de la RATP, a-t-on appris le mardi 14 février après une réunion du conseil d'administration de l'EPAD.

Le ministre de l'urbanisme et du iogement, M. Paul Quilès, s'apprête à confier à M. Lacaze d'importantes responsabilités dans le cadre de la nouvelle politique urbaine, indique-t-on au ministère. M. Lacaze, qui dirigeait l'EPAD depuis 1979, prendra d'ici quelques semaines la direc-tion générale de l'Agence nationale pour l'aménagement de l'habitat (ANAH), qu'il aura pour mission de - rénover profondément -. Il sera en outre chargé de préparer une rencontre internationale sur les problèmes du logement dans les grandes régions urbaines des pays

[M. Jacques Deschamps, né le 29 juillet 1925 à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, ancien élève de l'Ecole polytechnique, est inspecteur général des ponts et chaussées. Après un début de carrière au Maroc à la direc-

Elle sort le 10 février, à l'occasion de la

Semaine Mondiale du Tourisme! La bro-

chure Air Canada, c'est le Canada en Techni-

color, une mine de renseignements pratiques

et la découverte des tarifs Air Canada, les bien

Découvrez-la en première mondiale au

CNIT La Défense du 10 au 19 fevrier, ou deman-

dez-la à votre agent de voyages et chez Air Canada. Elle vous promet des vacances inoubli-

nommées "Meilleures Aubaines".

ables, avec Air Canada.

C'est si bon que vous voudrez rester à bord.

Paris : Service Tourisme - 24, bd des Capucines 75009. Tél. (1) 742-21.21. Lyon . 55, place de la République 69002. Tél. (7) 842-43.17

M. Jean-Paul Lacaze, actuel gion des travaux publics de 1950 à 1961, l'équipement, avant d'être détaché à la RATP en 1966. Il en devient le direcjusqu'en 1981. M. Deschamps est offi-cier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite.]

[M. Jean-Paul Lacaze, né en décem-bre 1930 à Paris, ancien élève de l'Ecole polyrechnique, est ingénieur en chef des ponts et chaussées. Il a commencé sa carrière en 1954 au service départemen-tal des ponts et chaussées des Pyrénées-Alletiques paris du dénatre des Atlantiques, puis du département de la Seine. En 1965, il est nommé directeur pour l'organisation d'étude et d'aména-gement de la Basse Vallée de la Seine. En 1969, il devient directeur général de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil (Eure). De 1976 à 1979, il est secré-taire général de la mission interministérielle d'aménagement du Languedoc-Roussillon. Après quoi, il est nommé directeur général adjoint puis directeur de l'Eurblissement public d'aménage-ment de la Défense.]

■ Le Front national contre la création d'une mosquée à Dunker-que. – La section du Front national de Dunkerque (Nord), créée le 9 janvier dernier et qui compte selon son president, M. André Herin, une centaine de membres, s'inquiète de la création prochaine d'une mosquée l'agglomération de Dunkerque.

AIR CANADA

Intercontinental

B. 18. 18. 600 1990 Sec. gradie species 额 种域 Sec. 10. 10. 10.

ARA ... 1. 496.85°c\* <u>احت</u> تا تا ا 新 英 等中 received the A 54 Mg 4' 1 Australia de la en en in Taking and を 一直がまたご

#### CONVENTIONS INTERNATIONALES

Le ministre des relations extérieures a présenté quatre projets de loi autorisant la ratification de conventions internationales:

- La convention francoportugaise du 20 juillet 1983 a pour objet de résoudre, dans l'intérêt des enfants, les difficultés d'application des décisions judiciaires liées au divorce ou à la séparation de parents résidant respectivement en France et au Portugal :

- Les conventions internationales du travail nº 141, 142 et 149 ont pour objet de fixer des dispositions d'ordre général dans le domaine de l'orientation et la formation professionnelles des jeunes et des adultes, dans celui du développement rural et en ce qui concerne les services et le personnel infirmier. En adhérant à ces accords conclus sous l'égide de l'Organisation internationale du travail, la France consirme son attachement à des principes déjà inscrits dans le droit français : il ne sera donc pas nécessaire, du fait de ces ratifications, de modifier les lois et règlements déjà adoptés par notre pays en ces LE REVENU DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI

Sur proposition du ministre délégué chargé de l'emploi, le conseil des ministres a adopté une ordonnance, prise en application de la loi d'habilitation du 20 décembre 1983, relative au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Le système actuel d'indemnisa-tion a été fixé initialement par la loi du 16 janvier 1979 et l'accord des partenaires socialux pris pour son application. Modifié par voie régle-mentaire et prolongé par des accords successifs, ce système prendra fin le 31 mars 1984.

Un nouvel accord négocié par les partenaires sociaux a été conclu le 10 janvier 1984. Il repose sur le principe de la séparation entre les allocations d'assurance financées par des contributions des partenaires sociaux et les allocations de solidarité à la charge de l'État. Il définit le régime des allocations d'assurance.

Parallèlement, une concertation a eu lieu pour définir les grandes lignes du régime des allocations de solidarité à mettre en place par l'État. Elle a abouti, le 9 février 1984, à un relevé de conclusion signé par l'ensemble des partenaires

L'ordonnance adoptée par le conseil des ministres constitue l'aboutissement de ces différentes procédures. Elle définit l'architecture d'ensemble du nouveau système qui prendra effet le 1° avril 1984. Elle fixe les modalités d'attribution des allocations de solidarité :

- Une allocation d'insertion accordée sous certaines conditions aux jeunes et aux femmes seules à la recherche d'un emploi ;

 Une allocation spécifique des-tinée aux chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance.

Les allocations d'assurance et les allocations de solidarité seront ser-vies par les mêmes institutions gestionnaires : les attributaires de prestations pourront ainsi s'adresser, quelle que soit la nature de celles-ci, à un guichet unique.

LE STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Le ministre de l'éducation nationale a présenté au conseil des ministres un projet de décret portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ce texte remplace le décret du 24 septembre 1960, pris en application de l'ordonnance du 30 décembre 1958, dont les principes fondamentaux sont maintenus.

Le nouveau décret simplifie le statut des différents corps des personnels hospitalo-universitaires exercant conjointement une fonction hospitalière et une fonction d'enseiment et de recherche. Il respecte spécificité des disciplines médicales à l'Université et organise une coopération étroite entre l'hôpital et l'Université. Il facilite l'ouverture de l'hôpital aux techniques scientifiques nouvelles et garantit le développement d'une médecine de haut

Dans les disciplines cliniques, les personnels titulaires sont regroupés en un corps de professeurs. Dans les disciplines biologiques et mixtes, un corps de maîtres de conférences et

un corps de professeurs sont créés. Les praticiens hospitaliers, dont le statut est fixé par un antre décret, peuvent, après avoir été détachés sur des postes hospitalo-universitaires, accéder à ces corps.

Un tour extérieur de recrutement est également prévu pour chacun de ces corps. Il est ouvert à des chercheurs et à des praticiens hospita-

Un ensemble de mesures transi-toires résultant de la concertation menée avec l'ensemble des syndicats hospitaliers maintiennent ou améliorent les droits des personnels actuelnt en fonctions

#### LA SITUATION INTERNATIONALE

Réunion ministérielle francoespagnole :

Dix membres des gouvernements français et espagnol se sont réunis les 11 et 12 février à Rambouillet selon la pratique semestrielle exis-tant depuis le début de 1983. Tous les aspects de la relation entre les deux pays ont ainsi pu être examinés

de manière approfondie entre les ministres concernés. Convention de Lomé:

Le ministre des relations extérieures a rendu compte de la conférence ministérielle de négociation entre la Communauté européenne et les soixante-trois pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui lui sont associés par les accords de Lomé.

Le gouvernement confirme son intérêt pour le modèle original de relations entre les pays industrialisés et les pays on développement que représente la convention de Lomé. Nulle part ailleurs n'existe un tel rapport, contractuel, pheriannuel, global dans ses champs et méthodes d'application. Une région entière, l'Afrique au sud du Sahara, est ainsi liée à l'Europe dans des conditions

La France souhaite que la négo-ciation puisse s'achever à temps par l'adoption d'une nouvelle convention, Lomé III

• LA LUTTE **CONTRE LES TRAFIQUANTS** DE DROGUE

Le secrétaire d'Etat, chargé de la sécurité publique, a présenté an conseil des ministres une communi-cation sur le bilan de la lutte contre les trafiquants de drogue.

L'action engagée sera poursuivis et constitue l'un des volets de la poli-tique globale menée par des différents ministères intéressés sous l'égide de la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie.

(Lire page 9.)

• LE BILAN ENERGÉTIQUE

signs cental

assist en 19

e serve

Same to the same

A 19

As tracted

.. . TO WAR

47639

g elminist

-- -- Je#-

エ in **(金田)** 

s in the second

+ 13. SEC

. · Jan - jetter .

and the second

~>//**李/**漢

م**ن المناف**لة المنافلة المنافلة

attivities as a sea stable of the

20 A\*\*NOTE

The same of the sa

2 han 17 200 mil 20 at 1924

28347.

The streets of the party

· 二十二 76 数数

The same of the sa

\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*

The second second

the state of the s

A STATE OF THE STATE OF

See 3 courses from Latinophia

CC1 ONBAR.

of the company

255 DIGUES

LOURS ROMPULS

The second second

~ ~ 625

36.24 (d. )

are a free factor of

and the same of th

Le secrétaire d'Etat chargé de l'énergie à présenté au conseil des ministres une communication sur le bilan énergétique de la France en

I. - Les principaux éléments de ce bilan sont les suivants : - La consommation totale d'énergie de la France a décru pour

la quatrième année consécutive; - La production nationale d'énergie s'est accrue de 8 millions de tounes d'équivalent pétrole par rapport à 1982 à la faveur d'une progreision soutenne de la production nucléaire et de la stabilisation de la production nationale de charbon et d'hydrocarbures;

- Les importations d'énergie ont haissé de 5 % par rapport à 1982 en dépit d'une hausse de 16 % de dol-lar, qui est la monnaie dans laquelle ces importations sont payées.

Au total notre taux d'indépendance énergétique a atteint 37,8 % ce qui représente une progression de près de 4 % par rapport à 1982.

II. - Les résultats ainsi obtem sont conformes aux objectifs que le gouvernement s'est fixés en vue d'attendre en 1990 un mux d'indé-

pendance énergétique de 50 %.

Pour tirer le meilleur parti de nos atouts la politique d'utilisation rationnelle de l'énergie sera poursuivie. En outre, il convient que les entreprises de secteur énergétique soient gérées de façon rigoureuse et développent leurs efforts de com-mercialisation.

M. RALITE ET LES DÉLAIS DE LICENCIEMENT

« Un écart »

L'examen de l'ordonnance fixant les grandes lignes du nou-veau régime d'indemnisation du châmage, qui constitueit mer-credi 15 février le plus important des sujets inscrits à l'ordre du icur du conseil des ministres, n'a donné lieu de la part des membres du gouvernement à aucune délibération particulière.

Le ministre-délégué chargé de l'emploi, M. Jack Ralite, a personnellement insisté toutefols sur la nécassité de compléter ultérieurement cette ordonnance ment aux catégories professionneiles qui ne sont pas couvertes par le nouveau système d'indemnisation, notamment les gens du spectacle, les agents intérimaires de la fonction publique, les tra-vailleurs intermittents et saison-

En revenche, une déclaration faite par M. Ralite au terme du certaines interrogations tent à 'Elysée qu'à l'hôtel Matignon. Questionné par les journalistes sur l'éventualité de mesures tendant à réduire les délais de licenciement, le ministre chargé de l'emploi a en effet déclaré sur le perron de l'Elysée : «Cela est réglementé per la loi de 1975. Je n'ai pas eu d'indications du président de la République... Il y a des gens qui aiment bien faire de la politique dans la stratosphère, mais moi qui suis aur le terrain le la fais avec les outils que nous avons, et M. Mitterrand ne m'a pas demandé de les modifier. Je pense que le patronat, qui augmiques, voudrait le faire plus librement. Mais on sait bien, et le conflit Talbot le prouve, qu'il faut du temps et de vraies négocia-

Dans l'entourage du président de la République et du premier ministre, certains conseillers ont aussitôt tenu à relever que, fai-sent cette déclaration, M. Railte aucun cas des directives qui ont bel et blen été données par M. François Mitterrand. L'oppor-tunité de réduire dans certains cas les délais de licenciement avait été évoquée une première fois au conseil des ministres du

Le ministre du commerce exterieur, Me Edith Cresson, svait préconsé en ca sens une modification de la réglementation relative aux contrats à durée déterminée dans le cadre des contrats à l'exportation. Le ministre des affaires sociales et de la soliderité nationale, M. Pierre Bérégovoy, avait souli-gné que toute modification de la législation du travail se heurterait à l'hostilité des syndicats ouvriers. Le chef de l'Etat, qui vensit d'avoir l'occasion de représentants professionnels du veux publics, aven souhaité qu'on étudie les moyens délais de de reccourcir certains déli licenciament sans porter atteinte jours plus tard, au cours de l'émission « 7 sur 7 » de TF1, ment : « La lenteur des réconses apportées aux demandes justifiées de licenciements est souvent une cause de difficultés. Il faut corriger cela. » Il est cleir, selon l'Élysée et l'hôtel Mangnon, que, dans l'esprit du chef de l'Etat, il s'agit moins de modifier la législation en vigueur que

mois alors que théoriquement its ne devraient pas dépasser un conionctureis et trois mois en cas Tout en considérant que la déclaration de M. Ralite n'était pas dans le fond contradictoire avec la volonté présidentielle puisqu'il n'est pes question en effet de modifier la loi de 1975, on jugasit « peu acceptable », de source autorisée « que le ministre chargé de l'emploi feigne d'igno-rer les déclarations du président » et se montre ostensible ment « aussi peu zélé » — au risque que le chef de l'État paraisse avoir parlé pour ne rien dire. « M. Ralite a commis un écart », conclusir-on. Sans aller

tratifs concernée les instructions

nécessaires pour réduire de plu-

sieurs semaines et même de plu-sieurs mois dans la pratique des

ALAIN ROLLAT

#### Un mouvement préfectoral...

mercredi 15 février, a décidé le mouvement préfectoral suivant :

LA REUNION M. MICHEL BLANGY

M. Michel Blangy, préfet, com-missaire de la République des Hautes-Alpes, est nommé commissaire de la République de la Réu-

[Né le 5 mai 1939 à Suresnes (Hauts-de-Seine), M. Michel Blangy, (Hauts-de-Seine), M. Michel Blangy, ancien élève de l'ENA est diplômé de l'Institut des études politiques de Paris. Administrateur civil en 1966, il est affecté au ministère de l'intérieur, à la direction générale des collectivités locales. Détaché en qualité de sous-préfet en 1968, il devient directeur du cabinet du préset du Val-de-Marne, M. Lanier, qu'il suit en 1974 à la direction générale de l'administration comme directeur de cabinet et en 1975 comme directeur de adjoint de cabinet à la préfecture de la région parisienne.

M. Blangy avait été nommé préfet, commissaire de la République des Haures-Alves et institut 1982 ? HAUTES-ALPES M. RÉMY PAUTRAT

cependant jusqu'à interpréter

l'attitude du ministre commu-

M. Rémy Pautrat, sous-préfet, chef de cabinet de M. Claude Cheysson, ministre des relations entérieures, est nommé commissaire de la République des Haufes-Alpes. [Né le 12 février 1940 à Nevers (Nià-[Né la 12 février 1940 à Nevera (Nièvre), M. Rémy Pautrat, ancien élève de TENA, a été détaché au thre de la coopération au ministère des finances et du Plau en Algérie. Il fut ensuite administrateur au ministère de l'industrie et de la recherche, socrétaire général adjoint du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz avant d'être détaché en 1978 comme sons-préfet, directeur du cabinet du préfet de la Manche (M. Quodle). Il était secrétaire général de l'Yonne depuis 1979, quand îl est devent en 1981 chef de cabinet de M. Cheysson].

M. Paul Conssersa, qu'i avait été

M. Paul Cousseran, qui avait été démis de ses fonctions de directeur général de la police nationale et nommé préset hors cadre en juin 1983 après les manifestations demande à faire valoir ses droits à la

Trouvez un trésor dans la Mer Baltique A tous les collectionneurs de timbres en France. Une des séries de timbres européennes les plus excep-



tionnelles de ce siècle sera émise le 1 mars 1984

L'archipel d'Aland est situé dans la Mer Bal-tique, entre la Finlande et la Suède. Il com-prend 6 554 iles, dont le nombre des habiants est d'environ 23 000. Aland est un dis rrict autonome appartenant à la Finlande. Sa position a été ratifiée en 1921 par une déci-sion prise par la Société des Nations. Confor-mement à cette décision, Aland est complètement démilitarisé. La position de la province fait preuve d'une unanimité internationale

Maintenant, le 1er mars 1984, Aland aura ses propres timbres poste. La première émission comprend sept timbres et cinq motifs. La va-leur faciale des timbres est de 18,20 FIM au total. Le prix des Enveloppes Premier jour (3 exemplaires), produites en connexion avec cette emission, est de 0,50 FIM/enveloppe. Le prix de vente de l'assortiment annuel est de

20.00 FIM. Vous pouvez vous abonner aux timbres-posse d'Alzaid et aux autres timbres emis par la Dirección Générale des Postes et des Télécommunications de Finlande en versant au CCP 2118-6 de la Section Philatélique une somme correspondant aux commandes d'une année, le minimum étant de 50,00 FIM. Vous pouvez aussi commander les timbres-poste et l'assortiment annaiel à la Section Philatélique par commande isolée, en versant au CCP 1800-5 de la Section une soume correspon-1800-5 de la Section une somme correspon-dant à voire commande.

Dans les deux cas, le paiement peut aussi être effectué par chèque certifié, par mandat international ou par coupon-réponse interna-

DIRECTION GENERALE DES POSTES ET DES **TELECOMMUNICATIONS** 

Section Philatellque Boîte postale 654 SF-00101 HELSINKI 10 FINLANDE

+35801954797

BUREAU DE POSTE PRINCIPAL DE MARIEHAMN

Service Philatélique Boite postale 100 SF-22101 MARIEHAMN ALAND FINLANDE

Téléphone: + 358 28 14460

مك الله على

حكذا من الأصل

#### LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE

#### Plusieurs centaines de magistrats et de médecins ont suivi en 1983 une formation sur la drogue

vet, respectivement président et secrétaire de la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie, ont dressé, jeudi 16 février, le bilan des actions entreprises depuis la rén-nion, le 2 février 1983, du comité interministériel chargé des problèmes de la drogue. Ce comité avait pris plusieurs décisions concer-nant les actions de formation, l'adaptation des méthodes de répression et l'amélioration de la réinser-

En un an. la mission a pu mettre en application plusieurs des mesures préconisées. Elle a notamment mis en place une formation des spécia-listes et des médecins généralistes,

**DES DIGUES** 

**TOUJOURS ROMPUES** 

Certains sujets passent de

mode. Ils entrent dans les

mœurs. La toxicomanie, qui, na-

quère, agitait les bonnes vo-

lontés et occupait régulièrement

la è une » des journaux, est de-

venue un mai courant de la jeu-

nesse, un aspect de la délin-

quanca, l'un des multiples

visages déformés de notre

temps. Elle a pris sa place au

catalogue des injustices et des

Le « discours sur la droque »

s'est modifié. L'éocque des indi-

gnations et des mises en garde

est dépassée. Il n'y aura bientôt

plus un seul village en France où

la drogue n'ait fait parier d'elle,

plus une seule famille qu'elle

Le degré du mai exige que la

lutte change de nature ou au'on

s'en accommode. Et si on s'en

accommode, il faudra alors au-

toriser la consommation et

même la vente libre de la drogue

pour que cesse un trafic illicite

dont les profits servent à des

entreprises plus néfastes en-

core. La répression manque au-

jourd'hui de moyens. La course

aux traficuents épuise les faibles

troupes des limiers. Leurs ac-

tions d'éclat, leurs saisies spec-

taculaires, le démantèlement de

quelques réseaux ne font oublier

ni les succès des producteurs

(les cultures de l'opium et de la

cocaine ont progressé de 10 %

en 1983) ni l'impunité des in-

touchables ou des Etats assez

puissants pour décourager les

policiers les plus audacieux. Ces

oublier la demande exigente des

De son côté, la prévention

manque d'auditoire. Elle atteint

avec difficulté un public jeune

mais échaudé, qui veut essayer

l'oubli avant d'affronter le chô-

mage. Quant à la prise en

charge, elle croûle trop souvent

sous le poids des victimes qui se

mettent en position d'assistées.

conditions, une rafle de six

cents personnes pour un kilo et

demi d'héroine ? (Plusieurs

tonnes ont pénétré en Europe

cette année.) Le trichloréthylène

vient d'être interdit aux mi-

neurs : il faut s'en féliciter, mais

ne vont-ils pas se rabattre sur

d'autres articles de droquerie ?

L'éther reste en vente libre parce que ses fabriquants mena-

cent de licencier trois cents ou-

vriers. On étudie l'édulcoration

des solvants pour les rendre im-

propres à la consommation des

toxicomanes. Demain, quel au-

tre produit faudra-t-il dénatu-

rer ? On s'épuise à construire

des digues à mesure que monte

handicaps

CHRISTIAN COLOMBANI.

Faut-il applaudir, dans ces

adolescents en plein désarroi.

n'aura inquiétée.

MM. Franck Perriez et Jean Cal- et formé deux cents personnes appartenant aux professions de l'éducation. Elle a d'autre part aidé les policiers et les personnels du ministère de la justice, principale-ment les magistrats, à mieux comaitre la question de la toxicomanie.

> Les moyens de la mission ont été renforcés, un budget propre lui a été alloué, et cinq chargés de mission travaillent aux côtés de MM. Perriez et Calvet. Ces moyens accrus ont permis l'étude d'un nouvel appa-reil statistique, sous la responsabilité du docteur Rodolphe Ingold et de M. Jean-Jacques Branchu, pour une meilleure évaluation du phénomène de la drogue.

Enfin, M. Perriez annonce plusieurs mesures ponctuelles concernant les solvants. A l'heure actuelle, trois principales catégories de produits sont détournées de leur usage normal : l'éther, le trichloréthylène et certaines colles. D'ores et déjà, la mission a obtenu l'interdiction de la vente aux mineurs du trichloréthylène (le Monde du 16 février) et des produits en contenant plus de 5 %. En ce qui concerne les colles, des procédés de dénaturation, difficiles mettre au point, sont en cours d'étude et devraient très prochainement être utilisés. Enfin, la mission

envisage la limitation de la vente

libre an public de l'éther.

#### A PARIS

#### Les suites de l'évacuation de l'îlot Chalon

C'est sur commission rogatoire délivrée par M. Gilles Boulouque, juge d'instruction à Paris, qu'a été décidée la vaste opération de police menée, mardi 14 février, dans l'ilôt Chalon, un quartier vétuste du douzième arrondissement de Paris (le Monde du 16 février). Trois cent quatre vingt dix

grammes d'hérome, 30 grammes de cocaïne et plus de 1 kilo de hachich ont été saisis lors des perquisitions, et vingt-six personnes - dix usagers et seize trafiquants et revendeurs -ont été entendues par la brigade des stunéfiants. D'autre part, une cinquantaine d'étrangers ont été déférés, le 15 février, devant le tribunal correctionnel pour défaut de titres de séjour. Enfin, six personnes ont été placées en garde à vue, et deux autres auront à répondre de l'existence d'un atelier clandestin de

L'opération, si elle a suscité l'as-

Hauts-de-Seine - MM. Yves Saudmont, maire de Nanterre, Dominique Frélaut, maire de Colombes, et M™ Jacqueline Fraysse-Cazalis, député de Nanterre-Suresnes, qui « se félicitent de la fermeté avec laquelle cette initiative a été menée • - n'en a pas moins provoqué leur colère à propos de ses conséquences. A leurs yeux, la décision de transférer à Nanterre les squatters expulsés de l'ilôt Chalon est · inadmissible v. Ils exigent le « départ immédiat » de ces personnes, provisoirement héber-gées à la Maison de Nanterre, hôpital-hospice et dépôt de mendi-

cité d'une capacité de mille places. [Le projet de rénovation-bilitation de l'ilôt Chalon, mis à -€habili l'enquête publique en février 1983, prévoit la démolition de 1400 logements, la construction de 500 logements, d'un hôtel et d'un foyer pour travailleurs immi-grés de 120 lits. La réhabilitation portera sur 150 logements. Le conseil de Paris a définitivement approuvé ce dossier le 24 octobre 1983.]

#### 30 % des Français victimes d'accident sont des buveurs chroniques

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat à lasanté, lance, jendi 16 février, une campagne nationale sur « la prévention des risques liés à mation excessive des hoissons contenant de l'alcool » (1). Cette campague, organisée par le Comité français d'éducation pour la santé, fera l'objet pendant plusieurs mois de nombreux messages télévisés sur le thème « Un verre, ça va... trois verres, bonjour les dégâts! » A cette occasion, M. Hervé a rendu publics les premiers résultats d'une vaste enquête épidémiologique sur les liens entre accidents et alcool.

accident corporel, près de trente sont des buveurs chroniques et dix des buveurs occasionnels. Telle est la première conclusion de cette enquête épidémiologique de grande dimension qui, pour la première fois en France, apporte des données précienses sur les liens pouvant exister entre l'imprégnation alcoolique, qu'elle soit chromique ou aigue, et la

Cette enquête a été réalisée par un groupe de travail comprenant des experts du Hant comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'Organisme national de la sécurité routière. Elle a été financée par la direction générale de la santé. L'une de ses originalités tient à la méthodologie retenue. On a proposé comme sujet de thèse à une ving-taine d'étudiants en médecine, dans vingt et un hôpitaux répartis sur

hairline Service Coiffure Les lève-tôt Les couche-tard Mardi 8 h à 20 h Jeudi Vendredi Lundi 9 h 30 à 18 b Samedi 10, rue des Pyramides 75001 PARIS 260-63-68 & 260-45-59

> **Gilles Bollenot** Les dispositifs juridiques

sont-ils facteurs de marginalisation et de nouvelles inadaptations?

Editions médicales et scientifiques BP 1214 - 69611 Villeurbanne Cedex

Sur cent personnes victimes d'un l'ensemble du territoire, de recueillir dans les mêmes conditions une série de données biologiques chez les personnes arrivant aux urgences chirurgicales des hôpitaux. D'octobre 1982 à mai 1983, qua-

> furent ainsi recueillies et groupées en différentes catégories : accidents de la circulation, accidents domestiques, accidents du travail, suites de rixes, accidents sportifs. Pour chaque patient, plusieurs dosages étaient effectués. Il s'agissait d'établir le degré d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident (alcoolémie), mais aussi de déterminer s l'on avait affaire à un « buveur chronique ». Certains paramètres biolo-giques (comme les résultats du dosage d'un enzyme hépatique, la gamma glutamyi transférase ou de la mesure du « volume globulaire moyen des globules rouges san-guins) constituent en effet de vérita-bles stigmates de l'imprégnation alcoolique chronique.

Ce sont les accidents, consé quences de rixes, qui détiennent le record des alcoolémies élevées. Viennent ensuite les accidents de la voie publique et les accidents domestiques. En revanche, les acci-dents du travail et ceux qui sont liés à la pratique d'un sport présentent les plus faibles pourcentages d'alcoolémie élevée.

L'analyse complète des résultats n'est pas terminée.

La difficulté qu'il y a pour certaines catégories, comme celles des accidents domestiques, à constituer des « groupes témoins » rend très ardu l'établissement d'une corrélation entre l'alcool et l'accident, entre la dose et l'effet. Néanmoins, la photographie ainsi obtenue donne déjà une première image de la réalité qui témoigne à la fois de l'ampleur du phénomène alcool sur le terrain quotidien et de la fréquence de ses conséquences chirurgicales.

D'autre part, M. Hervé a indiqué qu'un projet de loi anti-alcoolique (nouvelle organisation des structures de prévention et de soins, contrôle de la publicité en faveur des boissons alcoolisées) fait actuellement l'objet de discussions inter-

JEAN-YVES NAU.

(1) Le Monde Aujourd'hui daté 19-20 février consacrera un dossier à cette campagne.

#### JUGEMENT LE 24 AVRIL AU PROCÈS PARIBAS

## La défense d'un dirigeant suprême

Les débats du procès Paribas se sout achevés, comme prévu, mercredi 15 février. La ouzième chambre du tribunal de Paris, présidée par M. Pierre Culié, rendra son jugement le 24 avril. Elle n'aura pas trop de temps pour motiver une décision qui doit fixer le sort de plus de cinquante prévenus, pour la plupart clients de la banque.

Paradoxalement, le cas Moussa n'avait pas occupé le temps le plus long lors du réquisitoire oral. Sans doute avait-il été demandé contre l'ancien PDG deux à trois ans de prison avec sursis, mais sans qu'il soit accusé d'avoir participé à la fraude par un acte matériel. Seule était invoquée contre lui une présomption d'intérêt général, cette fraude fondée sur l'affirmation qu'il n'avait pu ignorer, en sa qualité de dirigeant suprême, ce qui se passait au sein de la gestion privée.

C'est cette thèse qu'avait à combattre Me Jean Loyrette, défenseur de M. Moussa. Me Loyrette n'est pas un avocat de verbe. C'est un homme de dossiers et celui qu'il a présenté, durant deux heures d'horloge, n'a rien laissé dans l'ombre. A chacun des arguments de l'accusation, il a opposé une parade et, mieux encore, une réponse suivant un plan rigoureux.

Sans doute, on retrouvait dans sa

bouche beaucoup de ce que Pierre Moussa avait invoqué lui-même lors de son interrogatoire. D'abord, bien sûr, le rappel de la réalité des fonctions et des missions du PDG d'un groupe qui occupait cent vingt mille personnes et pour qui un service comme celui de la gestion privée de Paribas-France était obligatoirement secondaire. Autrement dit, M. Moussa avait à se soucier de choses plus sérieuses que d'un service représentant 0,6 % des bénéfices. Sans doute l'accusation faisait valoir que ce service s'était développé sous sa présidence. Mais ce développement avait commencé avant lui et se poursuit encore, depuis que Paribas est nationalisée, sous la présidence de M. Jean-Yves

#### Inventaire façon Prévert

Il fallait aussi répondre à l'argument selon lequel les services d'inspection intérieurs de la banque n'avaient jamais rien découvert d'anormal à la gestion privée, alors que les douanes, le 28 novembre 1980, allaient y dénicher tant de choses singulières et accablantes. Pour Me Loyrette, c'est un faux argument, car on ne saurait comparer l'inspection interne d'une banque, qui n'est pas un organisme poli-cier, à une enquête douanière. Au reste, l'inspection intérieure a plus d'une fois, selon lui, exprimé des critiques et suggéré des modifications de fonctionnement ou de comporte-

Quant à dire que les frandes constatées par les douanes montrent l'existence d'une véritable organisation, le défenseur de M. Pierre Moussa a relevé que cela n'était pas sérieux, car il faut bien constater que les fraudeurs sur lesquels on a mis la main • ne sont pas des chevaliers d'industrie ou des finances, mais s'apparentent davantage à une sorte d'inventaire façon Jacques Prévert, dans lequel on trouve un huissier, un importateur de caviar

#### L'installation de M<sup>me</sup> Rezès à la Cour de cassation

M= Simone Rozès a été installée dans ses fonctions de premier président de la Cour de cassation mercredi 15 février, en présence de MM. Pierre Mauroy, premier ministre; Alain Poher, president du Sé-nat; Robert Badinter, garde des sceaux; M= Yvette Roudy, ministre chargé des droits de la femme ; M. Jean Laurain, secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, et de M. Joseph Mertens de Wilmars, président de la Cour européenne de iustice.

M= Rozès a rendu hommage à son prédécesseur, M. Robert Schmelck, et a mis l'accent sur l' « inflation » des pourvois en cassation. Parmi les solutions envisagées, elle a cité - le difficile changement de nos méthodes, de nos habitudes et, pourquoi pas (...), la remise en cause du rôle actuel de la Cour. souvent encore encombrée par des questions de fait et devenant en quelque sorte une juridiction du troisième degré ».

M™ Rozès avait été accueillie par MM. Pierre Vellieux, doyen des présidents de chambre, et Henri Char-liae, procureur général. M. Vellieux a rappelé que M. Rozès avait été la première femme à avoir occupé les postes de directeur de l'éducation surveillée, de président du tribunal de Paris et de premier président de la Cour de cassation. (La biographie complète de Mª Rozès a été publiée dans le Monde du 14 décembre

Mais il est bien évident qu'elle aura tout autant à ser les responsabilités des inculpés qui, à l'époque des faits reprochés, occupaient des fonctions à la banque et, en premier lien, celles de M. Pierre Moussa, l'ancien PDG, dont la mise en cause donnait à l'affaire tout son relief, la transformant en affaire

et puis des veuves, encore des veuves, toujours des veuves ».

Pour l'avocat, cela permet de penser que Léonce Boissonnat agissait en solitaire et au profit de gens qu'il connaissait personnellement pour la plupart. Il l'a du reste déclaré aux enquêteurs des douanes dès le premier jour de leur arrivée à Paribas. Il est vrai qu'il a dit aussi aux clients concernés de ne pas mettre la banque en cause.

L'avocat a observé également que si culpabilité de M. Moussa il y avait, cela devrait entraîner celle des trois directeurs généraux qui se trou-vaient entre la gestion privée et lui. Or ils ont été laissés à l'écart, - ce qui, au demeurant, est très bien .. Alors? Alors, dit Me Loyrette, c'est qu'on voulait faire un sort spécial à M. Moussa.

#### Querelles et passions

Et l'on est arrivé ici au rappel des circonstances dans lesquelles furent déposées les plaintes du ministre du budget, les 2 et 6 novembre 1981, alors que, depuis un an, tout le monde était d'accord pour une transaction générale.

De ces circonstances, a dit Loyrette, M. Moussa ne voulait pas parler. Il m'avait dit que s'il souhaitait de tout cœur voir établie son innocence, il n'entendait pas que soient ravivées des passions, réveillées de vieilles querelles et contribuer pour sa part à entretenir des dissentiments dans la nation. Cependant, je lui ai expliqué qu'il ne serait pas inutile de rappeler cer-

Mª Lovrette a rappelé alors comment M. Moussa avait cherché, à l'automne 1981, à convaincre le gouvernement qu'il ne serait pas bon de nationaliser une banque comme Paribas. Comment, faute d'avoir réussi, il fit alors échapper à la nationalisation Paribas-Suisse en vendam 20 %, maximum légal et autorisé, de la participation qu'avait Paribas-France dans cette filiale. Il a dit que la réaction fut immédiate, que ce fut le signal - d'une campagne d'une extrême violence, que M. Moussa sut physiquement

Il a ajouté qu'après cette · orération légale . on songen, malgré tout, à ouvrir contre l'ancien PDG une procédure en abus de biens sociaux mais que l'on dut reconnaitre que l'affaire ne tiendrait pas. Alors ce furent les plaintes contre Paribas pour les transferts en Suisse qu'avaient révélés les douanes, un an auparavant.

menace, obligé de quitter son domi-

Voilà pour l'histoire. Cependant, pour Me Loyrette, l'argument majeur est assurément juridique. Car si l'article 399 du code des douanes, dans le premier paragra-phe de son deuxième alinéa, présume le chef d'entreprise intéressé à la fraude qui a pu se commettre dans sa maison, la jurisprudence la plus récente montre que la Cour de cassation comme la cour d'appel de Paris, dans des arrêts devenus définitifs, n'admettent plus, aujourd'hui. la culpabilité du ches d'entreprise si un acte de participation à cette fraude n'est pas établi contre lui. Et où le trouver en ce qui concerne

JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

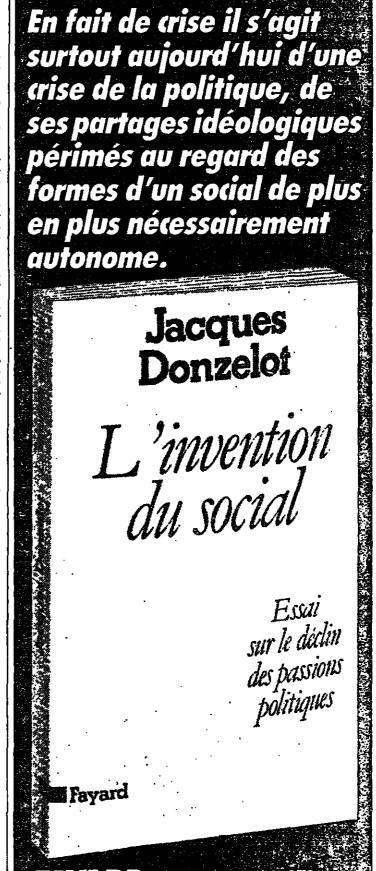

The state of the s The Agriculture of the Agricultu See 1

inistres

The second of th

AMITE CA Table of the second of the sec Ministrate Section 1 Polymore on the second of the 

विवाह का ते. <u>. .</u> . . . . वैद्या दशका प्र William Control Car Marie v. <sub>Va</sub> 270-2 THE STATE OF

\$474,467 A. ... ecart »

entreffe et و ردا موجود destracts and a security of அழ் சிருப்பட்ட . Pris or a algebra part . Action 1

Mydriga - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 10 Lector 1 THE GRADE TO -

47.4 \*\*\*

2.45 ganta at a said ars. ....

は 100mm 1

- Jackson (1971) Berger (1971)

professionnaliser davantage avec le recrutement, d'ici à 1987, de cinq mille cinq cents engagés volontaires supplémentaires et avec le regroupement de ces engagés - soldats du rang - au sein de formations homo-gènes. Au total, le quart des cent soixante régiments de combat ou formations équivalentes que compte l'armée de terre seront totalement ou partiellement professionnalisés, c'est-à-dire composés de cadres de métier et d'engages volontaires sous COULTAL

Cette évolution de l'armée de terre, dont le Monde avait sait état dans ses éditions du 11 octobre 1983, a été exposée par son chef d'état-major, le général René Imbot, qui s'est adresse. le 15 février à Belfort, aux cadres du 35° régiment d'infanterie. Installé à Belfort depuis près d'un siècle, ce régiment a été commandé entre 1969 et 1971 par le colonel lmbot et il sert, depuis dix-huit ans environ, entre autres missions, à une série d'innovations des structures régimentaires ou d'expérimentations des matériels de l'ar-

#### Deux voies

Le général imbot a notamment expliqué qu'il cherchait à former - des techniciens de combat - pour lesquels la durée du service est importante - car la durée est nécessaire, à la fois, à l'acquisition de la technique et à sa rentabilité .. Deux voies, a-t-il ajouté, permettent d'at-teindre cet objectif : l'appel à des volontaires dits - service long - et l'appel à des engagés.

1. - Le service long est offert à des appelés du contingent volon-taires pour rester sous les drapeaux

L'armée de terre française va se durée légale du service national, qui est aujourd'hui d'un an. Solon le chef d'état-major de l'armée de terre, il y a eu, en 1983, sept mille sept cents appelés volontaires pour un service long, et, depuis le début de 1984, on en compte déjà mille cinq cents qui ont fait acte de volon-tariat avant la date nomale de leur incorporation comme appelés du

> < Pour occuper certains emplois et postes à responsabilité s'accom-modant mai d'une rotation accélérée de leurs titulaires, a déclaré le général Imbot, l'objectif fixé est de faire tenir 10 % de ces postes d'appelés par des volontaires service long, ce qui correspond sensible-ment à dix-neuf mille volontarials. -

2. - L'armée de terre devra, d'autre part, recruter, principalement en 1984 et 1985, environ cinq mille cinq cents engagés volontaires sup-plémentaires, qui serviront sous contrat comme militaires du rang (soldats et petits gradés). L'objectif est, à terme, de disposer de trentecino mille engagés.

· Alors que nous avions jusqu'ici. a expliqué le général Imbot, une poussière d'engages répartis dans l'ensemble de l'armée de terre, nous allons assister à un regroupement au sein de formations homogènes d'engagés ou de formations hétéro-gènes, combinées à des unités d'appelés. (...) Lorsqu'il s'agit de sauvegarder ses intérêts limités ou de répondre aux appels individuels qui nous sont lances, il n'est pas possible de compter uniquement sur une armée de conscription qui, par essence, relève du concept de la nation en arme levée pour sauvegarder l'ultime intétet vital. »

Sur les cent soixante régiments de quatre à douze mois au-delà de la combat ou formations équivalentes

dans l'armée de terre française, on comptera vingt régiments entière-ment professionnalisés (dont neuf régiments de légion étrangères) et vingt autres partiellement profes-sionnalisés.

#### Une nécessité

« Toutes les armes et tous les services, a précisé le chef d'état-major, seront représentés au sein des unités professionnelles, qui seront, par ailleurs, implantées sur l'ensemble du territoire national. - Concrètement. cela veut dire que les unités professionnelles ne se limiteront plus, pour l'essentiel, aux parachutistes, aux légionnaires et à l'infanterie de marine qu'elles cantonneront ailleurs qu'en Bretagne ou dans le Sud-Ouest, comme c'est aujourd'hui le

D'autre part, le général imbot a indiqué que des appelés non volontaires pour servir outre-mer pourront, au sein du régiment auquel ils appartiennent, relever désormais des détachements de volontaires ou d'engagés en Afrique, en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie pour des séjours dits . d'ouverture sur l'outremer » qui dureront de deux à quatre mois et où ils s'instruiront. . Nous répondrons ainsi aux besoins d'évasion des jeunes Français », a dit le général, en souhaitant « une osmose - entre appelés et engagés.

Cette dernière mesure répond, en réalité, à une nécessité pour l'armée de terre française de dégager des professionnels de postes non opérationnels qu'ils occupent outre-mer, pour les confier à des appelés, volontaires ou non, et de disposer ainsi de forces plus nombreuses d'engagés sur des théâtres d'opérations.

# **SPORTS**

#### Les XIVes Jeux olympiques d'hiver

Sarajevo. - Rien n'est simple. Favorices du relais nordicus riames. les Soviétiques sont archi-battues per les Norvégiennes, les Tchécoslovaques et les Finlandaisse. Partie pour faire le grand chalem du patinege de vitasse, l'Allemande de l'Est Enke doit se contenter finalement de deux médeilles d'or et de deux médailles d'argent. Garantis invincibles, les lugeurs de RDA sont dépassés par les Allamands de l'Ouest et les Soviétiques. Tout se complique. Vent, neige et brouilierd sur Jehorine. Dix concurrents s'élancent pour une descenta-loterie. Puis on efface tout encore une fois et on recommence ce jeudi, juste avant la descente hommes. Bret, il y a des grincements dans le programme olympique. - A.G.

#### PATINAGE ARTISTIQUE:

#### le petit géant

Sarajevo. – Plus nerveux que Scott Hamilton, on meurt. Le triple champion du monde de patinage artistique est perpétuellement en train de faire et refaire les mouvements qu'il doit exécuter sur la glace. Il est dévoré par l'anxiété de mal faire. Pouveaux il a atteint sur mal faire. Pourtant, il a atteint sur patins une perfection qui fait oublier son corps malingre, une perfection qui tient du miracle. Ce petit est un

A l'âge de dix ans, une terrible maladie infantile stoppe sa crois-sance. Il ne dépassera pas 1,59 m et ne pèsera pas plus de 49 kilos. Le professeur qui le soigne conseille à ses parents de lui faire apprendre le patinage. Le père de Scott, qui est professeur de biologie,a les moyens de payer des leçons. Il l'envoie chez Pierre Brunet, l'ancien champion olympique français des années 30 qui enseigne aux Etats-Unis. Le petit garçon s'entraîne avec rage, mais il progresse à pas de Lillipu-tien. Les professeurs successifs ne savent pas trop comment faire tra-vailler cet enfant chétif auquel on aurait formellement interdit le sport en France. Scott s'obstine pourtant. Il passe même dans la première « usine à champions » de Carlo Fassi à Denver (Colorado) dont il se séparera après les Jeux de Lake-Placid.

De notre envoyé spécial C'est auprès de Donald Laws

qu'Hamilton va pouvoir mettre en valeur la prodigieuse énergie qui se consume dans son corps. Son nouvel entraîneur, qu'il n'a pas quitté depuis, met au point un programme parfaitement adapté à sa morphologie et à ses possibilités techniques. Scott Hamilton ne peut pas faire le paon sur la glace comme les der-

niers champions olympiques John Curry et Robin Cousins. Il ne peut pas sauter aussi hant que le Cana-dien Brian Orser ou que le Soviéti-que Fadeiv. En revanche, sa vitesse est supérieure à celle de tous les autres patineurs et sa sensibilité lui permet de trouver les rythmes

#### Coups de sabre

Ce jeudi soir, il doit ouvrir son programme libre par un morcesu de jazz lent composé par George Duke, poursuivre sur la composition moderne du groupe japonais Hiro-shima et terminer, comme en 1983 à Helsinki, sur le Beau Danube Bleu, de Strauss et le Lac des cygnes, de Tchalkovski. Il doit tenter au total quatre triples sants différents et quatre doubles axels. Du patinage

au rayon laser : il est le seul dont le pied n'a pas le moissire tremblement à la réception d'une pirouette. Les virgules qu'il laisse sur la glace sont nettes comme des coups de saine.

Pour mettre su point ces quatre minutes patinées à un rythme d'enfer, même lors des passages leats, il a éconté des milliers de dis-ques et il s'est entraîné jusqu'à sept heures par jour. L'Américain a déjà recueilli les fruits de cet acharnement : aux championnats des Etats-Unis, il a obteni la note maximale Unis, il a obtenti la note maximale en technique et à Sarajevo, il a, pour la première fois, fail mieux que le Français Jean-Christophe Samond en figures imposées.

Senle une catastrophe peut l'empêcher d'être le quatrième représentant des Etats-Unis après Button (1948 et 1952) et les frères Jenkins (1956 et 1960) à recevoir l'or olympique. Celui-ci at fera pas pour autant sa fortune. Contraire-ment autant sa fortune. Contrairement aux danseurs britanniques Torvill-Dean, il n'envisage pas de monnayer son talent après les Jeux. A vingt-cinq ass, il veut encore continuer la compétition pendant un au ou deux. « Cest ma drogue », dit-il. Il est vrai que Scott Hamilton n'est pas dans le besoin : un mécène, une dame dont il tait le nom, pour-voit à ses besoins.

ALAIN GIRAUDO.

#### Les réformes de l'armée de terre

(Suite de la première page.) Promise par les socialistes, cette réforme consisterait à laisser coexister, selon une formule à définir, un service court de défense opérationnelle du territoire, un service plus long - au sein d'un service différencie ou . à la carte . - avec une professionnalisation, totale ou partielle. des unités les plus aptes à intervenir au plus tôt du déclenchement d'une crise internationale, en Europe ou sur des théâtres extérieurs.

Il est possible, aussi, de juger qu'une certaine professionnalisation on semi-professionnalisation de l'armée de terre française n'est ni un mal, ni une erreur, ni une hérésie. la semaine dernière (le Monde du

la défense, M. Charles Hernu, le

conseil des ministres du 15 février a

approuvé les promotions et nomina-

rang et à l'appellation d'amiral le

vice-amiral d'escadre Christian Brac

de La Perrière, nommé inspecteur

général de la marine nationale en

remplacement de l'amiral Jean-Paul

[Né le 4 septembre 1926 à Lyon et ancien élève de Navale, Christian Brac de La Perrière a servi en Indochine en

1948 avant d'occuper plusieurs postes embarqués ou à l'état-major de la ma-

rine, En 1964, il commande l'escorteur rapide le Lorrain et, en 1973, le porte-

hélicoptère Jeanne-d'Arc, qui sert de croiseur-école aux enseignes de vaisseau

Guy Méry, alors chef d'état-major des armées, de 1975 à 1977, il est promu contre-amiral et commandant l'escadre

contre-amiral et commandant l'escadre de l'Atlantique en 1977. En 1980, il de-

vient sous-chel d'état-major - plans - à l'état-major de la marine. Promu vice-amiral en mars 1980, Christian Brac de

La Parrière devient préfet maritime de Brest, et il est élevé au rang et à l'appel-

lation de vice-amiral d'escadre en

Est nommé préfet maritime de la

II région maritime (Brest) et com-

Chef de cabinet du général

Orosco, décédé le 22 janvier.

• MARINE - Est élevé au

tions suivantes :

issus de Navale.

NOMINATIONS MILITAIRES

L'amiral Brac de La Perrière

devient inspecteur général de la marine nationale

Sur la proposition du ministre de mandant en chef en Atlantique, le

compte tenu du fait que, déjà, la 14 février), un avertissement au marine, l'armée de l'air et la gendarmerie rassemblent une majorité de volontaires et s'en portent bien.

Mais ce qu'il importe d'observer est que les deux formations de l'actuelle majorité sont loin d'avoir des avis convergents sur ce sujet précis. Au PS, il y a débat interne sur la part respective qu'il convient d'attri-buer, au sein des armées, à la conscription inspirée de Jaurès et à un volontariat de plus ou moins longue durée. Au PCF, la force d'action rapide et le service long ne font pas l'unanimité: le secrétaire géné-ral, M. Georges Marchais, a lancé,

vice-amiral Claude Corbier, en rem-

placement du vice-amiral d'escadre

Est promu contre-amiral le capi-

Est nommé président de la com-

mission permanente des essais des bâtiments de la flotte le contre-

néral de division, les généraux de brigade Robert Delbos et Arnaud

Cottreau; général de brigade, les

colonels François Bresson, Mary-Jean Voinot et Michel Roquejeoffre,

nommé chef d'état-major de la force

• ARMEMENT. - Est promo

ingénieur général de deuxième

classe l'ingénieur en chef Daniel Pa-

Est nommé directeur français de

l'Institut franco-allemand de recher-

ches de Saint-Louis l'ingénieur gé-

néral de deuxième classe Raymond

• GENDARMERIE. - Est

février!

**Un mois** 

stupéfiant

**chez** 

MEUBAUER

promu général de brigade le colonel Rodolphe Blasco, nommé sous-directeur du personnel de la gendar-

Meunier.

pour tout achat 305 PEUGEOT Salars TALBOT SOLARA TALBOT HORIZON

Le bon prix 🗕 le bon service

M. GERARD 821,60,21

merie nationale.

taine de vaisseau Yves Goupil.

amiral Jacques Campredon.

Brac de La Perrière.

gouvernement contre le . risque d'un glissement accentué » vers une armée de métier.

Tout se passe, en réalité, comme si le gouvernement, en redéployant ses unités de métier, se donnait les movens d'éviter d'avoir à demander l'autorisation du Parlement avant d'engager des forces sur des théâtres extérieurs d'opérations. Mais il se conserve la possibilité de remplacer, en zones moins dangereuses, par des conscrits, volontaires ou non, les professionnels ou'il lui est plus utile de pouvoir expédier dans les secteurs

JACQUES ISNARD.

#### Composée essentiellement de légionnaires

# **UNE DIVISION BLINDÉE**

S'INSTALLERA'A NIMES Le commandement de la 6º division légère blindée (DLB) sera installé à Nîmes (Gard) au cours de l'été prochain. Cette unité sera principalement équipée de blindés à roues AMX-10 RC et Sagaie (un matériel proche de l'automitrail-leuse légère AML Panhard, mais plus moderne et plus puissant). • TERRE. - Sont promus : gé-

La 6º DLB est l'une des composantes de la force d'action rapide. Elle comprend deux régiments d'infanterie (le 2º régiment étranger d'infanterie à Nîmes, et le 21° régiment d'infanterie de marine, à Fréjus), deux régiments blindés (le le régiment étranger de cavalerie, à Orange, et le 1e régiment de spahis, qui sera prochainement transféré de Spire, en Allemagne fédérale, à Valence), un régiment d'artillerie (le 61°, à Lyon) et un régiment du génie (le 7º, à Avignon) qui devien-dra à terme le 6º régiment étranger du génie composé à partir du bataillon étranger du génie précédemment

Outre le commandement de la 6 DLB. Nîmes accueillera le régiment de commandement et de soutien associé à cet état-major, soit un total de huit cents militaires environ.

au Larzac.



cour un bon prix le badge représente cidessus, ainsi que d'autres souvenirs de amboree Ecrire: Michael Feigenbaum 1520 First Ave - New York NY 10021 - Elats-Links

Temps et contretemps alpins

Sarajevo. - Temps et contre-temps jusqu'à l'absurde: mercredi 15 février, la descente olympique dames a été lancée, interrompue rasis a iournée.

Parce que la chaîne américaine de télévision ABC avait réservé des heures de satellite de communication pour transmettre la course en direct, celle-ci ne pouvait pas com-mencer avant midi. C'est malhenrensement l'heure à laquelle le temps commence à se détériorer tous les jours. Résultat : dix skieuses seulement ont pu prendre le départ dans des conditions de plus en plus épouvantables.

Parce que les organisateurs ont acquis des engins de damage trop lourds, ils n'ont pas pu préparer convenablement la piste après les abondantes chutes de neige de ces derniers jours. Résultat : les plus mauvaises skieuses tirées au sort

#### Les résultats

SKI NORDIOUE

(Relats 4×5 kilomètres dames)

1. Norvège (Nybraaten, Jahren, Pettersen, Aunii), 1 h 6 mn 49 s 7; 2. Tchécoslovaquie (Schvubova, Panlu, Svobodova, Jeriova), à 45 s; 3. Finlande (Hamalainen, Matikaeinen, Hyytianen, Maatta), à 47 s.

PATINAGE DE VITESSE (3 000 mètres dames) 1. A. Schoene (RDA), 4 mn 24 s 79; 2. K. Enke (RDA), 4 mn 26 s 33; 3. G. Schoenbrunn (RDA), 4 mn 33 s

(messieurs)

1. Stangassinger-Wenbacher (RFA), 1 mn 23 s 620; 2. Belooussov-Belyakov (URSS), 1 mn 23 s 660; 3. Hoffmann-Pietzsch (RDA), 1 mn 23 s 887.

#### De notre envoyé spécial

pour faire la trace aux meilleures ont creusé dans un désert des sillons qui ont obligé la Canadienne Gerry Sorensen, championne du monde en titre, à déchausser un ski.

Et, parce que les sites des compé-titions de ski alpin om été éparpillés sur deux massifs distants de 70 kilomètres, il a été possible de programmer, pour ce jeudi 16 février, la des-cente féminine à 10 h 30, c'est-

à-dire quatre-vingt-dix minutes avant le départ prévu pour la des-cente masculine. Résultat : il faut avoir le don d'ubiquité pour assister à l'une et l'autre des courses.

Mais le pire c'est que cette énième programmation des épreuves alpines reines ne tient pas compte elles sont pessimistes jusqu'au dimanche 19 février.

#### Audience télévisée et performances

De notre envoyé spécial

Saraievo. - La chaîne de télérision américaine ABC a acheté 90 millions de dollars (765 millions de france) l'exclusivité des droits de retransmission des Jeux olympiques d'hiver. Plus de neuf cents personnes, techni-ciens, producteurs et journelistes, ont fait le voyage de Sarajevo pour réaliser ces programmes. La chaîne améri-caine estimait que ces retrans-missions devraient être suivies par cent sobcante-dix millions d'Américains et par quelques centaines de millions de personnes à travers le monde.

Jusqu'è présent, ces chiffres n'ont pas été atteints. Depuis l'ouverture des Jeux, l'indice d'écoute a été inférieur aux prévisions. Trois raisons à cela : d'abord, les défaites de l'équips américaine de hockey sur glace, championne olympique à Lake-Placid; ensuite, la tempête de neige qui a retardé la descente masculine, un des plus grands

événements des Jeux ; enfin la faiblesse des résultats d'autres concurrents américains que les hockeyeurs.

« Le décalage boraire nous a fait beaucoup de mal. Les Américains apprendent la plupart des résultats à leur petit déjeuner et décident alors si cela vaut la paine ou non de regarder la télévision le soir », a noté Roone Artedge, responsable des pro-grammes pour ABC. Une baisse d'audience embarrassante pour la chaîne américaine, qui demande aux annonceurs jus 260 000 dollars (2 210 000 F) les trente secondes de publicité pendant les retransmissions des

Heureusement pour ABC, les Américaines ont réussi un doublé en sialom géant et le temps s'est amélioré. Les taux d'écoute sem-

A G

# AU PALAIS OMNISPORTS DE BERCY

## Les limites du football « in door »

noi de Paris de football in door (1) des Brésiliens de Fluminense, des Allemands de Hambourg, déten-teurs de la Coupe d'Europe des clubs champions, des Algériens de Tizi-Ouzou et d'une bonne quin-zaine d'internationaux français sous les couleurs de Bordeaux, de Monaco, et de Paris-Saint-Germain, n'a pas suffi pour créer l'évênement sportif espéré. Tant qu'il ne sera pas mieux codifié, le football indor restera au football ce que les Six jours sont au evelisme : une occasion de montrer, de plus près au public, les champions qu'il a admirés dans les grandes compétitions.

Avec douze matches et soixantetrois buts marqués en deux soirées, les 14 et 15 février, les quinze à vingt mille spectateurs venus au Palais omnisports Paris-Bercy ont, à priori, été gâtés. Sans se montrer décu, ce public est pourtant rare-ment sorti de sa réserve malgré les exhortations d'un animateur luimême pas très inspiré.

Confrontés à cette expérience, nouvelle pour la plupart d'entre eux, les joueurs ont été plutôt séduits.

L'exiguité du terrain (60 mètres sur 30 mètres), la réduction des équipes à un gardien de but et à six joueurs de champ, amènent ces derniers à participer constamment à l'action. Le rythme est d'ailleurs si intense que les matches se disputent en deux mi-temps de quatorze minutes et que l'entraîneur peut, à tout mo-ment, changer autant de joueurs qu'il le désire.

Ces conditions un peu particu-lières suffisent pourtant à modifier profondément la nature du jeu. L'espace réduit, la forte concentration. de joueurs à proximité du ballon, favorisent la précision, le jeu en déviations, les enchaînements rapides, la spontanéité. En revanche, les dribbles longs, les grandes percées qui provoquent habituellement l'enthonsiasme ne trouvent pas place dans ce football.

Pour être séduisant, ce sport exige, plus encore que son grand frère, un bon état d'esprit et une parfaite correction des acteurs. Ce n'est pas un hasard si l'un des matches les moins spectaculaires du tournoi a

été le dernier, qui opposait Monaco et Hambourg, pour la victoire finale et le prix de 100 000 F. Après une première mi-temps où les Monégasques missient un peu trop sur le ré-sultat aul qui leur suffirait, les accrochages se sont multipliés sans que l'arbitre utilise autant qu'il aurait pu le faire les expulsions temporaires de deux minutes pour calmer les esprits. Hambourg l'emportait finalement par 3 à 1, mais la preuve était faite que, avec ses conditions de jeu très particulières, le ballon in door perdait tout intérêt si les adversaires recherchaient les contacts au

lieu de les esquiver. Une lecon à méditer pour M. Havelange, le président de la Fédéra-tion internationale de football, venu assister an tournoi de Bercy dans la perspective d'un premier mondial de football en salle qui pourrait voir le jour en 1985 ou 1986.

#### GÉRARO ALBOUY.

(1) Il existe une Fedération internationale de football en salle, meis ses rè-gles n'étaient pas appliquées au tournoi de Paris-Borcy.

المكان الله صلى

l'imagi L'étrus Bele qui apports arealisme on

The College of the

The Park

S. E. C. Photos

2 2 10 To 100 Miles

3 18 🗯 🕮

- Fig. 1

العام ال

: air i 🏟

CARP.

- q [#242]

Proces

S de maria 🛊

- ビングは 食

-4 2 sd 200

. s 🕶 🦂

· Julian

5. Tu . 50

- - × 134 A

Training 🕷

527 TOWN 

i La Paris

7: : : Eulif

The Control of the Co

Sant and the Real

-0 - 10

Consideration of the second of

12 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m + 1 m +

THE STATE OF THE S

The Server on Mills

The course to the see 34

THE THE WAY TO SERVE AN ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

ielerre. The state of the s The Continue State The second second

The same of TATAL SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH The state of the state of Control of the Contro 300

The Same of the Same A CATEFUL SEE The state of the state of A STATE OF THE PARTY OF THE PAR -----Tanasia in Tanasia Secret Real

Allers des ACCORDANCE OF THE PROPERTY OF A TOP AND A STATE OF THE STATE The same of the state of the same of the s

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Manufacture of the following of the foll

At paying to still the

A Second Second

The state of the s

petit geant

Metric ... . **С**ъ

Signal of the second of the se

Arches .

And the same of th

mps alpins

Acres 1

et et performate

Regional Control of Care Control

Burton Carrigo Cuas

Were the management

Maria Comment

<sub>सम्भा</sub>तक हा ५७ के हाई के हैं।

administration of the second

Branching - Fre 123

Yes chart on the to the the

Service of Service Co.

and white

a week

7.5

personal in

and the second second

All and he is to the world

Application of the second management

▲ la sortie de Lunel, sur la . A route de Sommières, le mas de Fourques dresse sa hante tous centrale au bout d'une al-lée de cèdres. Des poules et des paons piccrent au antien de la cour. Un chien noir, le cou pris dans une sorte d'abat-jour, a l'air sorti de Pa-rade d'Erik Setie. Le ciel, où un violeut mistral a balayé les muages, est d'un bleu intense, comme celui des tableaux de Jean Hogo.

Il m'attend au fond de l'atelier, à gauche du mas, construit pour son père, Georges Hugo. « J'aime mieux peindre qu'écrire, et écrire que parler. » Ce préambule, dit en riant, il le dément aussités et répond par rafales, suivies de silences. Sa présence massive, déjà, en impose. On cherche sur ses traits une res-On cherche sur ses traits une res-semblance avec son arrière-grand-père. Victor Hugo, il sur-prend aussi, si on le compare au jeune dandy qui posait pour un pho-tographe forain au Magic City, vers 1921, avec Morand, Cocteau, Radi-guet et Milhaud, en feutre et nosul

Cheveux biancs, joues roses, po-chette bleu lavande, cravate verte, chemise bleu ciel à pois blancs, gilet vert clair, veste en velours vert brosze, Jean Hugo jone avec une canne nouense, cloutée de cuivre. Le tout est patiné, usé, élimé, semé de taches de couleur pure..., et d'une folie élégance. L'atelier, plein de poussière et de toiles d'araignée, encombré de toiles retournées contre le mur, est traversé diagonalement par la lumière du Midi. Sur un chevalet, une commande, à peine esquissée, le portrait du poissonnier de Lunel, M. Valentin. « C'est un Catalan d'origine. Il a la moisté du visage balafrée par des coups de sure. J'ul toujours plusieurs choses en train. Je travaille aussi à deux ou trois natures mortes. >

En 1929, à la mort de sa grand-mère maternelle, Mª Ménard-Dorian, Jean Hugo hérita du mas de Fourques et s'éloigna du Tout-Paris. Son père, dont il évoque l'existence désordonnée et la fin pathétique, dans les combles d'une maison de jeux, ne s'y était jamais plu: « Il grand-père, ce qui ne fut pas mon cas. Quand il faisait des frasques, on disait : Quelle honte, un nocent, avec un tel nom! > S'il voulait écrire ou peindre, on ricanait : « Faire ca. quand on s'appelle « Ah. vous trouvez ? En lisant le Hugo! » En France, les marchands ne m'ont jamais pris au sérieux. Mais j'ai des collectionneurs à Phi-y trace de Proust. J'ai commencé lire le Diaghiler de Richard Buckle (Lattès, 1979) pour voir que, de ces musées heureuses, rieu ne peut leur échapper, sans l'esprit.

Alors, le livre de Jean Hago, le Regard de la mémoire, tient du miracle. En cinq cents pages, tout est là ! Un où de peintre s'ouvre comme un vaute théâtre. Ce diorama prodigieux donne l'illustra de la vie. Les ersonanges, croqués au passage, vont et viensent. Radiguet, « les yeux dies et presque aveugles ». Cendrars, « les yeux couleur de brume », dans sa veste de gros drap blen. Auric et sa « moue de petit garçon privé de dessert ». Proust, Rodin, France, en quelques lignes, sont de retour parmi nous. Jean Hugo, quatre-vingt-dix ans, vant le voyage. Je suis allé lui rendre visite, en coup de vent, au mas de Fourques.

> la mémoire sourmille de ces réunions où des gens devenus célèbres sont épinglés au même endroit : Brancusi avec Radiguet, Morand et Proust, Dreyer et Artand... Jean Hugo me montre une esquisse nour Eiffel, le spectacle de Cocteau créé en 1921 par les Ballets suédois.

> On reconnaît, sorties de quelques enssi fabulcuses que l'Antruche, le Chasseur, la Baigneuse et le Collec-tionneur. • Il a le Temps, pllé sous le bras. Sans l'avoir jamais rencon-tré, je lui ai fait la tête de Doucet, avec sa belle barbe blanche... Mais venez voir la « tribune de Kerenski », dans le jardin. »

> > La «tribune de Kerenski»

Nous marchons à l'ombre des cèdres, des cyprès, des micocouliers. Jean Hugo désigne un cèdre. Comme des fruits blanchâtres, des paquets pendent autour de sa cime. Ce sont des mids de chenilles processionnaires. « Cet arbre a été planté par Jean Bourgoint, le modèle des Enfants terribles, avant son départ pour la Trappe. Nous avions un ter-rain de boules. Auric y a joué avec Kerenski. Là où vous voyez ce bois de pins, c'était un désert de cailloux. On pouvait contempler les col-lines, plantées de chênes verts et d'oliviers, et la garrigue. Kerenski s'arrêtait ici, où vous êtes, et, les bras croisés, en russe, il haranguait une foule invisible. Beaucoup d'amis sont venus au mas. Bérard. Benda, envoyê par Paulhan, durant la guerre, Louise de Vilmorin... »

En marchant vers le mas, Jean Hugo parle du plus excentrique de ses modèles, avec Satie. « Ravel avait une collection de cravates couleur d'arc-en-ciel ou, plutôt, couleur de l'aube. Au Bæuf, il se préparait des mixtures infectes, mélangeant des crèmes de cacao. Personne ne voulait en boire. Vous avez vu sa maison, à Montfort-l'Amaury? On dirait celle d'un rat. Il avait l'esprit d'un enfant de sent ans. J'ai connu quables. Le Père Charles Henrion dont Cocteau, dans sa Lettre à Ma-ritain, fait une belle description : « Un cœur entra, un cœur surmonté d'une croix rouge, au milieu d'une forme blanche... >

RAPHAËL SORIN.

L'étrange sont inconfortables il est vrai : trouvés par miracle il y a peu de cessus de digestion de ce monstre Kierkegaard, Chestov, Fontane, temps, et Christine Jordis vient correspond celui de l'écriture temps, et Christine Jordis vient correspond celui de l'écriture poétique. Mais c'est à la recherche de sa nourriture qu'est consacrée ma vie. - Surgissent alors le Bent qui sera pendu par les nazis, mais aussi le tumulte politique, D'une part, Gascoyne, qui a bref! ce que Gascoyne accepte et rejette à la fois, cette « monstruosité du monde extérieur » qui l'imprègne de toutes parts, alors même qu'il ressent jusqu'à la nau-

...Peut-être

\* JOURNAL DE PARIS ET

120 pages.

## le feuilleton

DUHAMEL, CHAMSON, MISTLER

#### Les écrivains qui aiment dire du mal ... et les autres

L'EST-CE que vous pensez du maréchal Pétain? » C'est de Gaulle qui pose la question, après diner, le 3 septembre 1944, à Georges Duhamel, alors secrétaire perpétuel de l'Académie. Le maréchal n'est pas encore rentré en France. S'il se présente à la frontière, de Lattre a l'ordre de le refouler en Suisse. De Gaulle vient de dire qu'en 1914-1918 son ancien patron n'a été qu'un « bon tacticien », non un « grand stratige », et qu'il était déjà « sénile » en 1925, par désintérêt et ambition de « tout ».

-- C'est une marionnette de Maurres, répond Duhamei, qui se souvient d'un Pétain voyant, des avant la guerre, des francs-maçons et des « bolcheviks » partout, y compris chez lui, Duhamei,

- Mais encore ? grogne la général Un raté.

- Qu'appelez-vous un raté ? insiste de Gaulle, intrigué. - Un homme qui n'est pas content de sa gloire, laisse tomber

Et de Gaulle, qu'on imagine dodelinant de la tâte, sa façon célèbre d'acquiescer sans le montrer trop: - En ce cas, yous avez raison!

Si vous n'avez pas soupé des anecdotes sur cette époque mille fois racontée, lisez les souvenirs de Georges Duhamel, dont est extrait ce dialogue — inédit, à ma connaissance. Le livre fourmille d'autres histoires du même tonneau, sur Poincaré, Bergson,

#### par Bertrand Poirot-Delpech

Blum, Giraudoux, Gide, Romains, Valéry, Claudel, Mauriac; « toute la troupe », a-t-on envie d'ajouter, tant le milieu politico-littéraire de l'entre-deux-guerres se ramène à la même douzaine de personnes,

UHAMEL y tient sa partie, dans ce cirque. A cause d'un naufrage » particulièrement long, pour reprendre la méta-phore gaullienne sur la vieillesse, on a retenu l'image d'un bon docteur à béret, jouant de la flûte en famille du côté de L'Isle-Adam, et appelant les hommes, du haut de ses honneurs nombreux at de se voix perchée, à moins de folie. C'était oublier l'auteur aigu, et très lu, de la Possession du monde, des Scènes de la vie future, de Salavin, des Pasquier....

En 1940-1944, puisqu'en France aucun portrait ne vaut sans précisions sur cette période, toute son œuvre a été interdite, ce qui était plutôt bon signe, et contre quoi ses confrères jugés moins dérangeants par l'occupant se sont bien gardés de protester, eux qui allaient tant se plaindre de proscription par la suite. Bref, un bon ecrivain, doublé d'un citoyen estimable et, on le découvre aujourd'hui, un témoin plus caustique que ne laissaient croire ses Mémoires déjà publiés — Lumières sur ma vie, les Espoirs et les

Le trait pointu vient naturellement sous la plume de celui que Jules Romains appelait, avec une perfidie qu'aucune amitié ne tem-pérait et qui, on le voit, limitait son intuition : « ce bon Duhamel ». Veléry en prend pour son grade de grand penseur : «Un des hommes les plus intelligents du monde; à quoi sert l'intelligence? » Les Thibeult, de Martin du Gard, sens doute parce qu'ils s'approchant irop de ses Pasquier, relèvent, dit Duhamel, d'un «natura-lieme épuisé». Gide est tancé pour ses «pirouettes», et sa péderant mel une Mauriar blesse par son impudeur. I «irlée» que rastie, mal vue. Mauriac blesse, par son impudeur, l'«idée» que Duhamel, dans son incroyance, a gardée de Dieu. Mgr Baudrillard n'est pas gâté, ni Colette — « bonne vieille un peu grosse », — ni la propre sœur de l'auteur — « mégère paysanne, méchante sotte ».

■ ULES ROMAINS est le plus maltraité, notamment à propos d'un congrès du Pen-Club à Buenos-Aires, en 1936. Les deux hommes s'y livrent à des bisbilles que l'actualité du moment rend puériles. Le vrai est qu'ils s'estiment et s'aiment bien, par-delà des natures oppos

Le fils de Duhamel, Bernard, qui a établi et annoté le texte de l'ouvrage, explique bien cette « amitié douloureuse », sur laquelle il eu le scrupule de susciter le témoignage contradictoire de M Romains.

(Lire la suite page 13.)



Dessin de BÊRÊNICE CLEEVE

ladelphie, et c'est Toronto qui, en 1973, a organist une rétrospective de mon œuvre. ...

Fayard publia, en 1976, Avant d'oublier, une partie des souvenirs de Jean Hugo, ceux de la période mondaine. Le début du manuscrit, le récit de sa guerre de 14, et ce qui va de sa lente conversion, sous le parrainage de Maritain, jusqu'à la Libération, on crut bon de l'écarter. Ainsi mutilé, le livre n'eut pas de succès. Actes Sud le publie dans son intégralité. C'est, en effet, un triptyque où l'expérience des combats, les mondanités et la quête spirituelle ne peuvent pas être séparées. Leur était écrasé par la gloire de son unité vient du regard d'une bonté presque franciscame avec lequel Jean Hugo considère les hommes et leurs actes. On cherche en vain le moindre règlement de comptes. Même Sachs y est épargné.

mon livre par ce long tableou guerrier, pour éviter de parler de mon enfance. Elle n'avait pas été très heureuse, à cause de la séparation de mes parents. Et j'étais un petis raseur. Les souvenirs très anciens, comme ma rencontre avec Adèle Hugo et mes séjours à Guernesey, ma vraie patrie, sont présents, mais en mineur. Quant à la période « mondaine », elle ne compte pas plus, pour moi, que les autres. Nous travalllions beaucoup alors, et nous nous amusions autant. Aujourd'hui, les peintres écrivent des préfaces pour leurs tableaux. Nous avions ression d'être toujours en vacances. Même sur la plage, nous ne

Dans un dessin de Jean Hugo, fait au Piquey près d'Arcachon, en août 1921, on voit sa première femme, Valentine, en train de lire; Radiguet, de dos, dicte à Auric, qui le tape à la machine, le manuscrit du Bal du comte d'Orgel. Le Regard de

## (Lire la suite page 13.)

# L'imagination vorace de David Gascoyne

surréalisme en Angleterre.

Rien n'est plus surprenant que la vie et l'œuvre du poète anglais David Gascoyne. En effet, son existence sera comme foudroyée par son ambition d'écrire des textes décisifs, et, dans le même temps, les rares ouvrages qu'il publie sont un pathétique appel adressé à ceux qu'il ne parvient pas à mettre en forme.

Il y 2, d'une part, un homme convaince qu'il importe d'imaginer et d'inventer le monde, et, d'autre part, une situation historique et matérielle tellement contraignante qu'elle interdit l'Imagination (la majuscule est de David Gascoyne). Dès lors, c'est l'homme qui s'effondre, se diluc, succombe : il passera, après la seconde guerre mondiale, des années et des années dans l'« enfermement - psychiatrique, rendu fou par l'impossibilité d'être un génie.

Gascoyne a ses maîtres. Au zé-Bochme. Il a trouvé des guides, 1942. Ses cahiers ont été re- connais pas de repos. Au pro-

journal parisien d'un Berdiaev. A seize ans (il est né en poète qui apporta le 1916), un premier recueil de poèmes rend Gascoyne non pas célèbre, mais singulier. En 1937, il vient crever de faim à Paris, mais il y rencontrera le surréa-lisme, le débat politique, la menace nazie, l'effondrement de la République espagnole. Il veut tout dire, tout dénoncer, tout métamorphoser à travers des poèmes et des proses où seraient « la vraie vie ».

> On publie, aujourd'hui, en version française, quelques-uns des plus beaux vers de Gascoyne. Son ami Lawrence Durrell le considère comme - un des plus authentiques poètes métaphysiques de son époque. Il suffit de lire Miserere pour s'en convaincre! Soumis à l'épreuve du quotidien - la guerre imminente, l'Autriche envahie, mais aussi le dénuement, les amours, les nuits blanches, -Gascoyne se jette dans les bras du Christ, Selon Kathleen Raine, - il est, suprêmement, le poète de la Mise au tombeau qui doit précèder la Résurrection ».

nith: Rimband et Hölderlim. A un «passeur», le «go between» du ture imagination vorace, crea-nith: Rimband et Hölderlim. A un «passeur», le «go between» du ture turbulente qui m'habite et degré moindre : Pierre-Ican surréalisme vers l'Angleterre - a qui a un besoin constant d'être Jonve. Il a un gouron : Jacob teon un journal intime de 1936 à alimentée, si bien que je ne

d'en donner une remarquable traduction en français. Ici, nous trouvons le détail de « cette longue histoire monotone, faite de manque d'argent, de dépression et d'impuissance à travailler. Journal double en vérité.

l'œil exact, nous montre Anaïs Nin, Gertrude Stein on Christopher Isherwood au naturel; d'autre part, l'écrivain anglais relate l'effrayante expérience spirituelle qu'il est certain de vivre : « Ce qui m'importe, c'est d'avoir assez de confiance en moi et de force pour cries ma propre vérité et l'imposer au monde extérieur, même si je ne peux pas y croire tout à fait moi-même. » Crier, écrire! C'est cela justement qui est impossible! Gascoyne deviendra traducteur, acteur de théâtre. Puis la charge de ce cri impossible, de cette écriture qui se dérobe, sera si forte qu'il succombera, et s'en ira pour des années dans un asile de l'île de Wight. La rencontre d'une femme, Judy, le sauvera de l'en-

Dans son journal, il écrivait, le Cet homme, misérable et hanté 3 juillet 1939 : « Je suis la proie - qui fut, en quelque sorte, le d'une imagination vorace, créa-

visage du jeune artiste danois l'activité des intellectuels en faveur de l'intervention en Espagne, sée son isolement et sa solitude. Il le dit : « Fascination double et horristante qui m'ôte l'usage de la parole. - David Gascoyne ira vers son destin d'homme bâillonné. Les cris de Miserere en té-

Seul le poème que je n'écrirai jamais est-il vrai »...

HUBERT JUIN.

m JOURNAL DE PARIS ET D'AILLEURS, 1936-1942, par David Gascoyne – traduit de Panglais et pré-senté par Christine Jordis, – préfacé par Lawrence Durvell. Flammarion. 426 pages. 125 F.

\* MISERERE, poèmes (1937-1942) par David Gascoyne. Dix traduc-teurs. Préface de Kathleen Raine. Postface de Robin Skelton. Editions Granit.



MICHAEL B. PALMER

# Des petits journaux aux grandes agences

Naissance du journalisme moderne

Les ancêtres de Christine Ockrent et de Bertrand Poirot-Delpech, et l'aventure des «usines à nouvelles» - quotidiens de grande information et agences de presse qui ont inventé le journalisme moderne.

#### **Cahiers Confrontation** sous la direction de René Major 10. Télépathie

Y aurait-il de la transmission de pensée dans la situation analytique et, au-delà, dans tout texte litteraire? Textes anciens - Bergson, Geza Roheim, Heien Deutsch et contributions actuelles — J. Derrida, M. Montrelay, M. Torok. R. Major, etc, sont ici Elustrés de quatorze dessins de Valerio Adami.

Aubier

# Claude MAURIAC

Zabé

"Un beau livre, pudique, tendre, gonflé d'émotion, extraordinairement libre dans son écriture légère où la vie rêvée et la vraie vie se confondent. Un des romans les plus réussis de Claude Mauriac."

Michel Nuridsany / Le Figaro

GALLIMARD nrf

revue bimestrielle

ledéb

**NUMÉRO 28** 

JANVIER 1984

Raymond Aron, François Furet

sur Marx

Où va l'agriculture française?

François Guillaume, entretien avec E. Le Roy Ladurie

Où va l'industrie française?

Bernard Hanon, entretien avec P. Rosanvallon

Andréi Siniayski

L'expérience de la dissidence

**Georges Nivat** 

La querelle du nationalisme russe

PHILOSOPHIE, RELIGION

Luc Ferry, Alain Renaut, Marcel Gauchet

Gallimard Est

### la vie littéraire

La quatrième révolution du livre

Est-ce un S.O.S. que vient de lancer M. Philippe Schuwer en analysant, devant l'Académie des sciences morales et politiques, les mutations majeures qui se profilent dans le monde de l'édition ? M. Schuwer s'en défend. Mais dans cet exposé de la quatrième révolution du livre - après l'apparition de l'imprimerie, les innovations techniques du XIXº siècle et la naissance du livre de poche, - on peut discerner en filigrane un cri d'alarme en faveur de notre culture menacée. L'édition, elle, ne l'est pas, du moins celle qui, n'ayant pour but que le profit, accepte de jour les règles du jeu, et, programmée comme eux, accepte d'être à la remorque des nouveaux médias. Sachons, par exemple, que la distribution de la littérature du cœur dûment programmée, comme l'est d'abord l'œuvre de l'auteur, atteint en France près de trente millions d'exemplaires. Comme en d'autres secteurs – encyclopédies, livres d'art et de jeunesse, B.D., – l'écrit est satel-lisé. Ce phénomène va s'étendre, car les enjeux de l'industrie audio-visuelle, l'ampleur et l'universalité de la demande relative aux programmes accentueront l'internationalisation des structures. « Le schéma linéaire auteuréditeur-lecteur, qui a prévalu durant des siècles, domine encore, mais la nouvelle stratégie de la communication se révèle à têtes multiples : l'œuvre imprimée puis filmée, programmée en salle ou à la télévision, exploitée en cassettes ou en vidéodisques par divers partenaires qui prennent successivement un risque, mais elle représente une politique multi-médias concertée, programmée dans ses déclinai-

Ainsi s'instaurent de nouveaux rapports de forces entre deux industries culturelles. Et deux façons d'accéder à l'information. L'écrit et l'image. Et l'image prédomine de plus en plus. D'où une modification des mentalités, des exi-

vient de paraître

Aucun pays dans l'histoire n'a connu un exode aussi massif de ses intellectuels que l'Allemagne en 1933. Après les avoir longtemps ignorés, comme tout ce qui touchait à

Document

BRUNO GAY-LUSSAC : l'Ane soront. -Un homme, solitaire, n'hésite pas à se dans un monde auquel il a préféré ne dans un monde auquel il a prétère ne pas participer. Aux questions que l'on peut se poser, il répond en faisant ap-pel à l'imagination, par hygiène de l'esprit, parce que cela peut consoler d'être né. Par l'auteur du l'oyage en-chanté. (Balland, 146 p., 69 F.)

DANIEL ZIMMERMANN : la Légende de Marc et Jeanne. - Ou-vrier et vendeuse, banlieusards et MATC C marient. De la guerre d'Algérie à la rupture du programme commun, ils vont mener une lutte quotidienne pour résister aux séduc-tions du confort matériel et moral, à leur désir de promotion culturelle, en somme, aux pièges de la vie. La suite des *Chats parallèles*. (Fayard, 268 p., 79 F.)

Œuvres complètes

ANTONIN ARTAUD : Œutres complètes, tome XIX. - Cette partie des Cahiers de Rodez couvre la période de décembre 1945 à janvier 1946, durant laquelle Antonin Artand aborde les principaux thèmes qu'il développera après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, notamment la véritable identité de l'homme crucifié au Golgotha, la géographie des envoûtements, etc. (Gallimard, 378 p., 170 F).

Critique littéraire

GÉRALDE NAKAM : Les « Essais » de ne, miroir et procès de leur - Après un examen des données politiques, sociales et économiques du temps de Montaigne, puis une étude des mentalités, l'auteur dresse des plans successifs de réalités et d'opinions, qui constituent autant de a mirairs ) pour le réflexions critique des Essais. (Librairie A.-G. Nizet, 504 p., 321 F.)

DANIEL LEUWERS : Jouve avant Jouve on la naissance d'un poète. - Pierre Joan Jouve (1887-1976) a renié les vingt premières années de sa produc-tion littéraire antérieure à 1925 et s'en expliqua dans la postface de Noces en 1928. D. Leuwers expose les raisons de ce reniement et montre les passerelles secrètes entre les œuvres qui précèdent et suivent la décision de l'anteur de Paulina 1880 (Klinckrieck, 324 p.,

Escais

CHARLES LUMSDEN, EDWARD WIL-SON : le Feu de Prométible. — Se rélérant à la sociobiologie si controversée. les auteurs exposent une théorie sur l'origine de l'esprit ué, selon cux, de la « coévolution des gènes et de la culture », processus interactif par lequel les uns et les autres se transforment mutuellement. Traduction fran-çaise de Paul Alexandre. (Mazarine, 222 p., 69 F.)

ZOÉ OLDENBOURG : Que nous est Hécube? on un plaidoyer pour l'humain. – La romancière et historienne aborde le problème de la langue, de la religion, du progrès de la beauté galvaudée par l'époque, de la création et l'écriture, et voque la nécessité vitale pour mme de l'imivers du mythe et de l'imaginaire. (Gallimard, 208 p. 73 F).

gences des lecteurs, de leurs désirs et/ou de leurs facultés de compréhension à travers

Autre mutation fulgurante : celle de l'informatique. Les banques de données informatisées doivent permettre une nouvelle capitalisation du savoir, Impossible, désormais, d'échapper aux règles strictes du marché. En outre, les progrès de la composition programmée par ordinateur ont transformé, et transformeront encore les techniques de fabrication... iusou'à la composition d'un manuscrit sans intermédiaire par la lecture optique directe.

Des romans aux PUF

Les Presses universitaires de France (PUF) reviennent à une tradition qu'elles avaient depuis longtemps délaissée : la publication de romans. Elles créent la collection « Écrits », dirigée per Béatrice Didier, qui se donne pour but de publier « des textes inédits, de fiction, mais aussi de témoignages ou d'autobiographies. Parfois ces différents genres pourront se trouver mélés. Les styles seront tout aussi variés que les registres. Seront également publiées des traductions inédites de romanciers étrangers ».

Deux récits inaugurent la collection : l'Emplre de la cassion, de Bourbon-Busset, et l'Éducation inachevée, de Robert André. Au cours de l'année seront publiés : le Fleuve palimpsesta, de Pierre Gamarra, Lignes d'une vie : mon entrée en littérature, de René Etiemble, Moments, de Michel Butor, le Maison mère, de Marcelin Pleynet, l'Apprenti, de Philippe Barret. - Jo. S.

Ecrivains en exil

en poche

LÉON ET MAURICE BONNEFF : La rie tragique des travailleurs. -Réédition d'un document, introuvable aujourd'hui, dans lequel les auteurs, deux journalistes socialistes, montrent la dure condition des travailleurs au début du siècle, asservis parfois jusqu'à la famine Nouvelle présentation de Michelle Perrot. Préface d'origine de Lucien Descaves. (EDL 29, rue Descartes. 75005 Paris. Dif. Alternative; 274 p., 78 F.)

CHATEAUBRIAND: Moiss. - Tragédie eu vers et en cinq actes, accompagnée de chururs, Moise est la seule pièce de théâtre écrite par Chateaubriand. Le texte de 1831 est ici présenté par Fer-nand Bassan. (Minard, 246p., 1208.) JEAN-LOUIS DEBRÉ : la République des apocats. - Les avocats du dixneuvième siècle ont été contestés et vilipendés. Ils ont aussi osé défier les représentants du pouvoir poli-tique pour faire triompher la justice et le droit. Par l'auteur des Magistrats (Perrin, 382 p., 100 F).

Justice

FRANÇOIS THEIMER: Le guid-argus
.... des pumpées de collection. — Une histoire de la pospée, des fabriques et des hrevets, ainsi que le prix d'adjudica-tion de poupées en ventes publiques en France depuis deux ans, c'est-à-dire, tout ce qui permet à l'emateur d'iden-tiller et de dater un modèle. (Editions de l'Amateur, 260 p., 26 × 29, illus-trations, 240 F.)

La voix juste de Rémy de Gourmont

VEC les études qui composent la Culture des idées (1900), Remy de Gourmont nous a fait cadeau d'un manuel du penser juste qu'écivains et moralistes auraient plus que jamais intérêt à consulter. Ce symboliste revenu des illusions idéalistes déblaie un espace mental qu'arpenteront fructueusement Valéry et Paulhan: « La littérature est peut-être avec la rafigion la passion abstraite qui secoue le plus violemment les hommes », note-t-il à l'usage de ceux que Milan Kundera nom-

Ironique et clairvoyant, Rémy de Gourmont a frayé bien des voies. Sa théorie de la dissociation des idées apparaît comme un antidote des lieux communs et rend au langage une pertinence soustraite à la manipulation et à la banalité. Il renvoie dos à dos les contempteurs du style et les professeurs d'écriture : « Le mé-tier d'écrire est un métier ; mais le style n'est pas une science. » Quand il tranche : e il y a deux sortes d'écrivains : les écriva qui écrivent et les écrivains qui n'écrivent pas », il émet un dia-gnostic qu'on ne s'étonnera pas de retrouver dans le Journal de Gombrowicz : « Ecrivains ? On s'épargnerait pas mai de déceptions en évitant d'appeler « écrivain » tout homme qui sait

Aussi goûtera-t-on la saveur amère de ses conseils paradoxaux et familiers au candidat littéraire. Pour se faire une place au soleil des lettres, que celui-ci s'en tienne au cliché et à l'argent : « La graisse est le commencement de la gloire. » En prennent aussi pour leur grade les théoriciens du sexe, les bateleurs du nombril et les escrocs du cœur : « On se suicidera beaucoup dans le paradis des législateurs de l'amour. » En littérature comme en morale, Remy de Gourmont avait le sens de la formule irrécusable : « L'amour, même en ses gestes publics, est du do-

Un art sans ride de la maxime.

SERGE KOSTER.

 L'un des mythes les plus tenaces de l'idéologie française depuis la fin du dix-neuvième siècle : une poignée de « gros » détenteurs du pouvoir économique et politique écraseraient le bon peuple (ouvriers, paysans, employés, commercants, petits petrons, tous confondus). Ce n'est pas l'opinion de Pierre Birnbaum qui, dans le Peuple et les Gros réédité par Pluriel, démonts cette « démonologie anachronique ».

 Guillaume de Lorris et Jean de Meung écrivaient le Ro-man de la rose considéré comme l'œuvre maîtresse du siècle de Louis IX et de Philipe le Bel et qui se voulut comme une sorte de traité complet de l'amour. « Folio » en publie une édition établie par André Mary et accompagnée d'une postface de Jean Dufour-

 Autre traité d'éducation sentimentale classique, l'Astrée d'Honoré d'Urfé apparaît aussi comme une tentative de décolonisation culturelle par rapport à l'Italie et à Rome au moment où Henri IV entreprend de refaire l'unité nationale. Dans « Folio », Jean Lafond, professeur à l'université de Tours, présente et donne des textes de l'Astrée afin d'ouvrir « quelques voies d'accès à une œuvre qui est peut-être moins simple que ne le

un passé difficilement assumé, on redécouvre aujourd'hui outre-Rhin les écrivairs en exil. Inti-tulée précisément Exil 1933-1845, une nouvelle revue (quetre numéros d'une centaine de pages parus jusqu'ici à un rythme irrégulier) se consecre à ce thème qui ne peut qu'interesser les Français puisque notre pays fut le principal lieu d'accueil (dans des conditions perfois particulièrement déplorables, il est vrai) de l'intelligentsia allemende fuyant le IIIº Reich, Parmi les sujets annoncés au prochain numéro (fin té-vrier): un article sur Frédéric Hagen, am et traducteur d'Étuard, d'Aragon et d'Elsa Triolet, et figure de proue de la Résistance française. Exil, Edith Koch, Goethestrasse 122, 6457 Maintal 2, D. 6000 Francfort / Main). JEAN-LOUIS DE RAMBURES.

L'amitié Jammes-Milhaud

L'Association Francis-Jammes consacre son bulletin nº 2 à la longue amitié, « faite de réserve et d'affection », qui unit Jammes et Darius Milhaud. Le numéro, présenté par Michel Haurie, donne une liste complète des caures. de Milhaud inspirées par des poèmes de Francis Jammes, de la Brebis égarée (1911-1914), un croman musical » en trois actes, à Fontaines et Sources (1956).

Il contient aussi des souvenirs de Mª Francis Jammes et des lettres de Milhaud à ses amis, le poète Léo Latil, qui l'accompagna à Orthez, et Armand Lunel, l'auteur de Nicolo-Peccavi (1926). Des témoignages de Marcel Mihalovici et d'Henri Sauguet, un article de Jean Marnold sur la Brebis égarée, paru dans le Mercure de France, en 1924, complètent ce dossier. (Association Francis-Jammes, maison Chrestia, avenue Francis-Jammes, 64300 Orthez. Cotisation donnant droit au bulletin, deux numéros par an ; membre actif : 50 francs; membre bienfaiteur: 100 francs.)

en brei

• LA JOURNÉE DE LA POESTE, impuisée par le ministère de la celture, svait course en avril 1983 am vif succès. Elle aura lieu cette année le 22 mars nu cours d'un mois consacré tout particulièrement au livre et à le lecture. Des homminges serout rendus et des jeunes talents serout mis en avant. Des manifestations autour de la poésie auront lieu dans les écoles, les bibliothèques, les raes, etc. La Direction de livre et de la lecture dumera à ce sujet tous les ren-seignements. (Tél.: 296-46-21.)

· A CAEN, LA PROCHAINE «RENCONTRE POUR LIRE» consacrée à Georges Perros et aura lieu le 24 février à 18 h 30. (Rencontres pour lire, François de Cornière, Théitre de Caen, 135, Bå du Maréchal-Leclerc.

• LE PRIX HERMÉS, patrouné o LE PRIX HERMIES, parroupe par l'Ecole supérieure de commerce de Paris, a été à Orlando de Radder, pour son premier roman la l'unit des Burhares, publié chez Robert Laf-font. Après une sélection de six titres soférée par un comité de lecture des fières de l'ESCP, un jury, composé des lauréats des grands prix litté-raires et de trois et tellants, désigne stors, de meilleur mouveau telleut de alors de meilleur nouveau talent de

CAISE DES PRESSES D'UNI-VERSITÉ (AFPU) organise son pre-mer colloque sur « Pratiques de l'édition universitaire» du 17 au 19 mai à Nancy. Y participeront no-tamment des représentants des minis-tères de l'éducation antionale, de la culture et de l'industrie, des libraires et éditeurs, des représentants des uni-versités et des chercheurs. Les ins-criptions à ce colloque deivent être faites avant le 29 février à l'AFPU, 131, houlevard Saint-Michel, 75065 Paris.

• UNE NOUVELLE REVUE SEMESTRIELLE : « CRÉATI-SEMESTRIELLE: « CRÉATI-VITÉ ET FOLIE», parait sux édi-tions Actes Sad (diffusion: PUF) sous la direction de Sébastien Chadi-celli. Elle se propose de faire parier des hommes et des femmes de culture sur le création. Le premier suméro comporte notammient des coatribu-tions de Léo Ferré, Marcel Maré-chal, Roger Gentis, Lotte Schwarz et. Serge Leciaire. (195 p., 80 F.)

• LES EDITIONS L'HARMAT-O LES EDITIONS L'HARMAT-TAN organisent jusqu'an 1" mai pro-chais un concours destiné à nécompen-ser la meilleure thèse de 3° cycle souteurs en 1963 par un étailleut afri-cain dans une miversité française ou étrangère. La thèse distinguée par un cousité présidé par Joseph Tutrium sera imprinche par l'Harmating. (Euro) des trèses sux Editions de l'Harmatian. 7. rue de l'Ecole Polytochnique, 75065 7, rue de l'Ecole Polytechnique, 75065 Paris, en mentionnent « Prix de fièse » sur l'enveloppe.)

• POUR AMATEURS DE CRA-VURES ORIGINALES ET DE VURES URIGINALES E. LA TEXTES RARES ou inédits une revue animelle: Nahuja, du nom d'un village de Cerdagne pyrindense. Le directeur, Philippe Blanc, jeune Blastrateur-graveur, annonce six animères, dent le deuxième vient de pamôres, dont le deuxième vient de paraître. Au séannaire, une courte étade des « Golgs » cabians, sorte de poèmes religieux, nu conte paysan de Luha Jurgenson, le tont illustré de gravures sur hois.

† Philippe Blanc, revue Nalinja, 27, rue des Vignes, 66000 Perpignan.

• RECTIFICATIF. - Les Are-

nues de la République : souvenirs de F.-V. Raspail (Flachette), dont Theodore Zehlin a parié dans « le Monde des livres » du 10 février, a pour auteurs Pierre Lenoill et Yvos Lenoine. (et non Lamaire comme une coquille l'a fait écrire dans la note de réfé-

Ta.:(31) 76.12.79).

L'ASSOCIATION FRAN-CAISE DES PRESSES D'UNI-

lls ont tr la F

aram

gradient (1984)

. A 182 (1887)

12.75

A PROPERTY OF

in the said

and a state of

- ------

- - d#. 🚓

्र कृत्युः जुले<del>काः विदे</del>

11# - 12 . 18#

九四國帝 燕。

---

, 2018 色谱》

Taranta (

THE PARTY OF THE P

12.5

3.5 A

\* - 5 DE

:ALE

"Un mod<del>alo d</del> de narration el hommes et Jacourr Cre

"Le vrai rom c est bi JEAN PRASS

Importan seperche pou The state of the s LE MERCHE HAR

PAC TAX Victors anderes 4:4 Charles Lateral NORTH CORREST NA

A design of the second -A Company of the Company The state of the s The State of the S AND THE STATE OF T 

--

\$ · :-

And the same of th mie Jammes-Victory 1000mm (1000mm) 1000mm (1000

· 李重 中心温度 a deco -The state of the s Mark white approx The state of the s EX TOURS The state of the s The second secon the telephone of The Same Contine 1832 1 The same of the sa Angelie des à Marie to the second Acres de la constante de la co -States Consumer . Spide marketing The same of the sa

an brei

THE PART OF THE PA Car story here Soft many was STATE OF THE PARTY Transport acres and the Marie Marie Commission of the Market Bankery

The second secon

The State of the S

The same was a second William St. In . The second second second AND THE SHAPENS WITHOUT SAY. ★ Explored State

All

The State

The St

TAKE THE PERSON NO. A STATE OF THE STA Figure Park 1 and 2 and 2 Comments with the second second second A COMPANY OF THE PERSON AND AND THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY O A William to the second of the -Septem bereit. STATE SAME A ★ 4 M/2 Max 2 3 3 3 3 3 The second second 🐞 🖢 - erandure i i di irre i di irre i

1:-

BOOK CONTRACTOR

See D Sange Carlant \* (25 PO) T. A. Marylander or TOTAL STATE OF THE ■ 第四 字 · □ **美大学子**学 一种

The series of th Total Section 1 4 Marian 192 The same of the sa W & Streets and Market State of the State of th All Angers Co neggin Zimera Lucia The state of the last

société

Jeux interdits

هكذا من الدُعل

graphie de l'arna- escroquerics.

« Ils ont ça dans le sang », c'est la formule consacrée... Un mélange d'indulgence et de réprobation ras-semble sous le même drapeau ces pessionnés du jeu qui vont jusqu'à tricher et ces sons de la nature qui se prennent pour des indiens : les bra-couniers. La Triche et les Tricheurs, de Pierre Delannoy et Michel Pichol, se propose de faire toute la lumière sur les mille et une manières de tricher, de la Cour des miracles à l'Amérique de la prohibition, du poker de bar aux mises en scène de palace. Les auteurs se sont voulus exhaustifs : histoire et géographie de l'arnaque, anthologie des meilleures séquences littéraires et cinématogra-phiques, sociologie, psychologie et portraits. On apprend beaucoup de choses, en vrac ; par exemple qu'à l'origine de triche il y a tricharia : un jeu de dés inventé du côté de la frontière italo-française, un jeu si éhonté qu'il fut interdit dès 1550 à

Les dés donnent l'occasion d'un chapitre réjouissant où sont passées en revue les diverses techniques de truquage du hasard. Cela va du bricolage - une goutte de mercure injectée discrètement - à l'électro-aimantation, pas facile mais nettement plus élaborée. On peut, bien sûr, user de mouvements des mains sophistiqués qui font glisser la triche vers la prestidigitation. Bref, les dés sont le royaume des tricheurs, avec

Le sens du détail

Certains jeux se prêtent mal à la tromperie : aux échecs, par exemple, on ne peut guère contourner la loi. Tout au plus peut-on exaspérer l'adversaire par des gestes incon-grus. Cela se fait. La triche, comme l'escalade des armements, suscite pour chaque invention sa parade, pour chaque parade son invention. Elle fait de son anteur, de son acteur, le héros d'exploits douteux.

Dans ce jeu des paradoxes, dans cette multitude de légendes, de faits divers, d'anecdotes, les auteurs se sont un peu perdus, préférant parler de tout, souvent un pen vite, comme pressés de passer à la suite. Les vrais tricheurs, eux, préparent leurs coups comme des œuvres d'art. Il manque

Histoire et géo
à ce panorama de la triche le goût et le sens du détail qui font les belles

Les Braconniers, de Maricke et Pierre Aucante, est un ouvrage beaucoup plus sérieux, et. sur un sujet d'apparence moins séduisante, il charme davantage. Cette histoire de mille ans de chasse clandestine s'articule autour d'une question : comment se fait-il que le bracon-nage dure toujours, deux cents ans après l'abolition des droits féodaux ?

> A la fois chasseur et gibier

Pourquoi les braconniers ne sont ils pas, tout bétement, des chasseurs comme les autres? Il était nécessaire de raconter la longue histoire de la résistance paysanne au droit de chasse seigneurial. Marieke et Pierre Aucante l'ont fait avec rigueur, avec brio : leur vivacité d'écriture ajoute beaucoup à l'attrait du livre. Le texte, le détail, des ordonnances répressives prises successivement par Charles VI, François I ou Guizot fait réver. Les justifications sont à chaque fois de deux ordres : les braconniers, ou chasseurs non autorisés, détruisent l'équilibre de la faune, cassent le jeu (des tricheurs!), ils tuent sans discernement la propriété d'antrui; et surtout ils sont dangereux, parce qu'ils sont des fauteurs de trouble, des individus rebelles.

Selon Victor Tixier, qui tente de définir le braconnier en 1878, la différence entre chasse et braconnage est difficile à cerner. Elle ne tient pas au permis : il y a des braconniers avec permis et des chasseurs (res-pectables?) qui n'en ont point. Elle tiem à une façon d'être : le braconnier est un chasseur avec excès. Voilà une jolie définition...

La triche, le braconnage manières de jouer, de rester gos la fois chasseur et gibier, de maîtri-ser des territoires imaginaires où sévit encore la peur du gendarme... quand la triche se fait professionnelle, industrielle, technocratique, elle vise à autre chose ; quand le bracounage se fait aux phares des auto-mobiles, lui aussi, il change de nature – fragiles frontières.

GENEVIÈVE BRISSAC. \* LA TRICHE ET LES TRI-CHEURS, de Pierre Delausoy et Michel Pichol. M. A. Editious, 230 p.,

\* LES BRACONNIERS, de Marieke et Pierre Aucante. È Aubier, 287 p., 69 F.

écrits intimes

Les mille et un souvenirs de Jean Hugo

(Suite de la page 11.)

C'était quelqu'un de très mystérieux. Il s'est retiré en Haute-Provence, après avoir été ermite à Sidi-Sand... L'autre personnage, c'était Picasso. Il dominait tous les autres. Sa conversation était co-casse et fulgurante. Je raconte ce qu'il me dit, au cours d'un bal chez Mme de Beaumont, en 1921, tandis qu'il observait Proust occupé avec les ducs : « Regardez-le, il est sur le motif. » Un jour Picasso fut photo-graphié avec Sartre et Chaplin : Trois pétits zommes. ...

Nous montons jusqu'à la « biblio-Nons montons jusqu'à la « biblio-thèque », en traversant des pièces remplies de reliques de Victor Hugo. Jean Hugo prend un livre mince, à reliure sombre, avec, gravée en let-tres d'or, l'une des devises de son arrière-grand-père : « Ego-Hugo. » C'est le manuscrit de l'Ode que celui-ci composa en 1818, pour célé-brer le duc d'Enghien. La bibliothèque de Jean Hugo résume sa vie et correspond aux richesses de sa mémoire : on y voit notamment les œuvres de Maritain, et des vies des saints, dont celle de saint Joseph

Labre, qu'il découvrit grâce à Cen-

lci, avec les portraits de sa mère par Boldini et Albert Besnard, les photographies de Valentine auprès de Breton et d'Eluard, les encres de Victor Hugo, tout se rejoint et s'accorde. Le faubourg Saint-Germain, Montparnasse et la gloire de Victor Hugo, Jean Hugo les a traversés avec sérénité, sans rien oublier d'essentiel. Je remonte l'allée de cèdres et, tandis que, rejoint par sa femme, Lauretta Hope-Nicholson, il me salue de la main, je me répète en jubilant la dernière phrase du Regard de la mémoire : • Je m'épris d'elle. Je l'épousai; nous fûmes heureux et nous eumes de nombreux enfants. • En effet, ils en eurent sept, et ce bonheur, des tableaux et un livre en portent le témoignage aussi inaltérable que ce qui échappe au temps, à ses caprices et à ses modes.

RAPHAĒL SORIN,

\* LE REGARD DE LA MÉ-MOIRE, de Jean Hugo, Actes Sud, 514 pages, 166 F.

La présence de Valentine

TALENTINE GROSS était l'amie de Satie et de Cocteau. Elle épousa Jean Hugo en 1919. Ils se séparèrent dix ans plus tard. Elle se lia avec Breton et Eluard. A sa mort, en 1968, elle était pauvre et oubliée. Une - étude documentaire » par Anne de Margerie, très illustrée, permet de retronver la « trace » de cette femme, qui eut une présence insolite dans le surréalisme, avec quelques toiles et de nombreuses illustrations.

Elle illustra Rimbaud, le Marquis de Sade, Tristan L'Hermite, etc. Elle fit des décors et des costumes, dont ceux de Pelléas et Mélisande de Debussy, en 1947. Elle offrit à Breton un Objet à fonctionne-ment symbolique - deux mains gantées, l'une de noir, l'autre de blanc - qui est l'un des objets les plus érotiques et les plus mystérieux qui soient. Des lettres de Cocteau. Satie. Eluard adressées à celle qui eut la · passion de l'amitié » sont reproduites dans ce livre où une œuvre dispersée, enfin réunie, semble digne de durer.

\* VALENTINE HUGO. d'Anne de Margerie, Jacques Da-mase éditeur, 144 pages, illustr. en noir et blanc, 179 F.

le feuilleton

Les écrivains qui aiment dire du mal

(Suite de la page 11.)

J'approuve moins le choix du titre - le Livre de l'amertume, encore qu'il soit tiré d'une note explicite de janvier 1936. Georges Duhamel se montre moins amer que décu et inquiet. Sous ses nasardes, on sent la joie et la confiance dont il se reproche, dans la même note, de ne pas avoir tenu, aussi, le journal.

Devant ces taquineries de dîner et ces brouilles sans suite, on se demande d'où vient que les écrivains français, car c'est un sport national, s'abaissent à tant de gamineries et de mesquineries. C'est le métier qui le veut. L'étroitesse du milieu et l'émulation qui y règne entretiennent un climat de collège. On ne se dispute pas sans jalousie les faveurs d'une même personne : ce lecteur qui à le front de vous partager avec le voisin, ou pire, de le préférer. La vacherie flatte certaines plumes, et on pardonne mai, c'est connu, à ceux qu'on a offensés.

ES catholiques brillent à ces joutes de préaux ; sans doute par goût de la correction fratemelle et des repentirs compliqués. Mauriac était le champion de la rosserie aussitôt regrettée, la main sur la bouche, mais décochée quand même, et au but. Le pro-tastant Chemson, en tout cas, réussit à ne pas dire l'ombre d'une méchanceté sur qui que ce soit, dans ses ultimes souvenirs dont le titre - Il faut vivre vieux - sonne lugubrement, puisque,on le sait, l'auteur est mort à la fin de l'an passé.

Contrairement à une légende intéressée, on peut captiver et amuser, sans médire des amis. Ceux de Chamson sont en partie les mêmes que ceux de Duhamel ; plus Jean Grenier, Guilloux, Prévost, Guéhenno, Malraux, de Lattre. Chamson a mieux à faire que les combattre : combattre avec eux, selon l'esprit de résistance qu'il a hérité de ses aïeux camisards et qu'il a dressé successivement contre le fascieme des années 30, les déviations du communisme, le caporalisme des surréalistes, l'occupation allemande. En montant à l'assaut de l'Allemagne avec la brigade Alsace-Lorraine, Mairaux pense à la gloire ; Chamson, lui, à un « pénible devoir », dont il n'aura pas honte, ensuite, de se dire « fetigué » : quite à ce que Sartre, qui ne fut pas le dernier à manier l'injure littéraire, doute de son héroïsme guerrier, lui qui n'en fut pas prodigue...

Chamson a peut-être le fin mot de ces chipotages, lorsqu'il suggère que les écrivains français manquent de « générosité ». N'est-ce pas vrai de leurs écrits, comme à la ville ?

UTRE chien du même chenil, que les mordillements ne passion-A UTRE chien du même chenii, que les morallements ne passion nent pas et qui en fait passer agréablement le goût : Jean Mistler.

Dans le Jeune Homme qui rôde, l'auteur de Bout du monde (Grasset, 1964) revient sur une période de sa vie, les années 20 à 30, dont il s'est notemment inspiré pour son roman Ethelia (1929, Livre de poche). Jeune normalien réchappé de la tueria de 1914 (Gara de l'Est, Grasset 1975), Mistler a séjourné à Budapest jusqu'en 1924, au titre des relations culturelles. Au passage, il a pris le temps d'entendre, à Vienne, le Crépuscule des dieux conduit par Richard Strauss. Tout en enseignant Flaubert aux étudiants hongrois, il écoute Bartok jouer ses chers airs folkloriques, les rziganes inépuisables, quelque deux cents

opéras. Il observe les tentatives de restauration manquées du roi Charles de Habsbourg. Après un séjour à Rome, le temps de se saouler de merveilles, de risiter au tombeau la Pauline de Chateaubriand, de croiser Marie-Jeanne Durry au Farnèse, de voir monter le fascisme, et d'apercevoir les ciocare du trastevere aux jambes poudrées d'or, Jean Mistler revient au Quai d'Orsay remplacer Morand aux relations culturelles,

où il voisine avec Giraudoux. Ces promenades d'avant la trentième année ont le charme des s où on hésite encore sur le but du voyage et le temps qu'il va faire. La tentation et les déceptions de la politique viendront ensuite. L'insouciance est encore de mise : devant Briand glissant son pantalon sous son matelas pour en garder le pli... ou devant Hélène, future héroine d'un premier roman. Châteaux en Bavière, et première femme aimée - cela se voit, à ses grands yeux violets.

BERTRAND POIROT-DELPECH.

\* GEORGES DUHAMEL, le Livre de l'amertume. Mercure de France, 474 p., 140 F.

\*\* ANDRE CHAMSON, Il faut vivre vieux. Grasset, 208 p., 55 F. \* JEAN MISTLER, le Jeune Homme qui rode. Grasset, 288 p., Ces quelques mots murmurés la nuit, au bout du fil, suffisent pour plonger Roger Damon en plein cauchemar. Que lui veut cet inconnu menacant? Un récit hallucinant, un tableau féroce de la vie actuelle aux Etats-Unis. ROMAN PRESSES DE LA CITE **5000 LIVRES SOLDES:** SUCCOMBEZ

LES VOIX

DU PASSÉ

Vous n'avez pas été sage, Roger...



**Edouard Sablier** 

(Métro Saint-Sulpice) Tél: (1) 548.20.25

Histoire secrète du terrorisme international

"La meilleure mise au point, la plus récente, sur le système terroriste international." ANNIE KRIEGEL "LE FIGARO"

"Un travail historique impressionnant, Sablier est tout à fait convaincant.." WLADIMIR BERELOWITCH "L'EXPRESS"

"Le dossier d'Edouard Sablier 🦠 est lumineux, écrasant." EUGENE MORDACQUE "LA VOIX DU NORD"

PLON

Jean Autin Les frères Pereire Ils ont transformé la France "Un modèle de documentation, de narration et d'intelligence des hommes et de leur époque." JACQUES CELLARD "LE MONDE"

"Le vrai roman du XIX: siècle

c'est bien celui-là." Jean Prasteau "Le figaro"

Important Editeur Parisien

recherche pour ses différentes collections manuscrits inédits de tomans, poésie essai théatre. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un fancement par presse, radio et télévision.

Adressez manuscrit et C.V. à la Pensée Universelle 4 rue Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21. Conditions fixées par contrat. Notre contrat habituel est défini par l'article 49

de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire. la pensa um vaselle



GÉO-CHARLES PAR FRANS MASEREEL

2º Prix Géo-Charles

décemé par la ville d'Echrolles Sport, Culture, Mouvement ». Prix littéraire destiné à couronne une œuvre littéraire nouvelle o poésie insoirée par le sport

Jusqu'au 31 mars 1984.

Règlement complet à la Bibliothèque Pablo-Neruda 15-17, place Beaumarchais 38130 ECHIROLLES

Ге́і. : (76) 09-44-35



#### HISTOIRE

- les commanderies des Templiers et des Hospitaliers de saint lesn de lérusalem en Saintonge et en Aunis, par A. M. Legras
- paroisses et communes de France - Isère (ouvrage col-lectif) 180 F
- France Sarthe, par R. Plessix 170 F
- Atlas historique des villes de Atlas historique des vines de France, sous la direction de Ch. Higounet, J.B. Marquette et Ph. Wolff - chaque fasci-cule 48 F
  - Rodez
- Montauban
- Cahors
- les collèges français (XVIII-XVIIII siècles) / i. France du midi, par M.M. Compère et D. Julia 330 F
- recueil des instructions au embassadeurs et ministres de France - tome XXX ; Suisse -2 - Genève, les grisons, Neu-châtel et Valangin, l'évêché de Bâle, le Valais, par G. Livet 329 F
- répertoire des historiens fran-çais pour la période moderne et contemporaine, par R. Ferré et A. Faugères 100 F
- Hongrois et Français, de Louis XIV à la Révolution française, par B. Kópeczi 100 F
- ordonnances des rois de France, règnes de Fran-çois I<sup>er</sup> tome 9, troisième partfe (mai-août 1539) 300 F
- bibliographie annuelle de l'histoire de France, du V\* siècle à 1958 année 1982

### Editions du CNRS

librairle, ventes, publicité 295, rue St-Jacques, 75005 Paris Tél. 326.56.11

Rolana

L'Ame est un vaste pays

journal se lit d'une traite." Serge Doubrovsky / Le Monde

Michèle Bernstein / Libération

"Plume alerte, trait incisif, aphorismes fulgurants: ce

"C'est un exercice d'exhibitionnisme vrai, celui

des sentiments, pas celui des muqueuses."

#### eticizin

# Gibbon, le «Tacite anglais»

foi réformée contre le catholicisme. Gibbon fait le beau auprès des

dames et manque d'épouser une per-

sonne charmante, Suzanne Curchod

(qui se mariera avec Necker et dont la fille scra Germaine de Stael). Au-

tre résultat de Lausanne: Gibbon

revient au protestantisme, mais sa religion s'est bien décolorée; c'est

une manière de déiste qui rentre en

Quand la guerre de Sept Ans

éclate. Pitt lève une milice nationale pour protéger les côtes britanniques. Gibbon est mobilisé. Il est très

content car on lui donne un bel habit rouge et il traine un sabre immense.

D'autres voyages le mèneront plus

tard en France, en Italie aussi, où il reve sur le Colisée. Son âme est pé-nêtrée de douleur à la vue de ces

ruines qui marquent la gloire, la dé-cadence et la mort du grand Empire.

ques années un siège aux Com-

munes, les mièvreries de salon, les

flirts, rien ne ralentit son énergie.

Pierre à pierre, paragraphe sur para-graphe, l'édifice s'élève et, dès le premier volume, en 1776, on devine

la beauté d'épure. Les autres sui-

vront avec constance, et les lecteurs

émerveillés découvrent à la fois la

fresque monumentale et la question que pose Gibbon : de quelle manière

le plus majestueux empire de l'his-

c'est que le miracle romain a été

perverti, souillé, anéanti par les Bar-

bares et par la religion chrétienne, ce dernier point nous valant les célè-

bres chapitres 15 et 16 que Chur-

chill connaissait presque par cœur, mais également des perfidies ici et là: La religion de Mahomet est

moins contraire à la raison que cette

foule de mystères qui déshonorent l'Eglise du septième siècle. • La tolérance religieuse de Gengis Khan

contraste avec la cruauté des inqui-

siteurs. - . Les croisades ont plutôt

retardé au avancé la civilisation de

l'Europe. - Et Gibbon se régale cha-

que fois qu'il peut relater dans ses

notes quelque vilenie ou dépravation

à propos de tout ce qui porte mitre. chapeau de cardinal ou robe de

La religion

La réponse de l'historien anglais,

toire s'est-il défait ?

Tant d'activités, et pendant quel-

Angleterre,

• Connaissezvous ce petit homme qui ressemblait à un personnage de comédie, mais qui a laissé une œuvre majestueuse sur « le déclin et la chute de l'empire romain »?

HISTORIEN anglais Gibbon était un tout petit bonhomme. S'il s'installait dans un fauteuil, ses pieds ne se posaient pas à terre. Sa figure est un rond dont la bouche occupe le centre et, sur le tableau de Reynolds, cette grosse tête ressemble à un biniou, à une comemuse. Avec cela de la coquetterie et de l'extravagance, un énorme jabot de dentelles sur un habit rouge, des fanfreluches, des broderies, un langage fat et mignard. surtout auprès des dames quand il faisait le coq dans les salons de Londres et de Paris.

En somme, une figure de comédie, mais le génie se fourre parfois dans de curieux atours : le petit bomme pomponne fut le plus grand historien de son temps. Histoire du déclin et de la chute de l'Empire ro-main (de 96 à 1500), publice entre la Déclaration d'indépendance américaine et la Révolution française. demeure inégalée.

La collection - Bouquins - donne accès à ce monument de 2 400 pages (accompagné d'une brillante pré-face de Michel Baridon). Gibbon a raconte la naissance du livre : · C'est à Rome, le 15 octobre 1764, alors que je méditais dans les ruines du Capitole et que les nonnes chan-taient vêpres, pieds nus dans le temple de Jupiter, que l'idée d'écrire l'histoire du déclin et de la chute de la Ville éternelle se fit jour en moi pour la première fois. - Mais, dès cet instant, une deuxième idée hantait cette grosse tête : persuadé que Londres régnait alors sur les mers comme Rome régna sur les terres, il s'était juré de connaître comment l'ancienne splendeur s'était éteinte dans une si longue nuit, entre le mi-racle des Antonins et la venue des Médicis, puis de Louis XIV, puis

L'étrange est qu'à mesure du tra-vail de Gibbon, l'Angleterre semble arpenter un chemin qui reproduit, sur un rythme précipité, la gloire et l'abaissement de Rome. Bientôt, la fragile douceur des ciels anglais sera traversée d'éclairs : les Américains trouvent que la Constitution angiaise et sa monarchie intelligente ne valent rien, c'est la guerre de l'indépendance. En Angleterre, la prochaine révolution industrielle est précédée de l'apparition, spectrale encore, de ces masses humaines que Gibbon déteste. Et il est troublant que le dernier volume de Gibbon paraisse un an avant que la Bastille ne sonne les trois coups des temps nou-

#### Une débauche de lectures

L'érudition de cet historien passe l'imagination. Même s'il possédait sept mille livres, et s'il savait grec et latin, c'est prodige qu'un seul cerordonnées. Il est vrai qu'il lisait tout le temps, même s'il traversait la France en diligence, son chien Muff sur les genoux. Tout petit, déjà, il se livrait à des débauches de lecture. mais il lui faut faire un séjour en Suisse pour découvrir les « Lu-mières ». A Lausanne, où son père l'avait expédié pour le guérir d'une crise religieuse qui lui fait troquer la

traces mortelles.

C'est ici qu'il faut signaler un changement de ton entre les deux parties de l'ouvrage. Quand Gibbon se met en besogne, il a des idées, une théorie du déclin dont nous avons dit un mot. Sa conviction est qu'une rationalité organise la fuite des événements, aussi obscurs qu'en soient les enchaînements. L'art historique doit donc relier les scènes aux scènes. dans un ordre qui leur restitue leur cohérence masquée. La révérence que Gibbon avait pour le classicisme le condamnait à cette vue : pour que son discours fût harmonieux, encore fallait-il que les événements, même s'ils ont parfois des drôles de têtes, soient imbus eux-mêmes de rationalité et dociles à la mise en ordre. La première partie de l'ouvrage honore fort bien ce projet : de Trajan à la chute de Rome, la broderie se tisse

comme d'elle-même, sans un accroc. Le ton change avec la deuxième partie. C'est que Gibbon l'écrit comme les Lumières, déjà, déclinent. Et Byzance est plus rebelle à

## Quand les chrétiens prirent le pouvoir ● Un autre An- le thème de la décadence. En fait,

# glais, Peter Brown,

OMMENT passe-t-on d'une civilisation à une autre? Et plus précisément, comment s'est opérée cette mutation capitale de l'Occident qu'a été la christianisation? Traitant cette question monumentale. l'historien anglais Peter Brown lui apporte une réponse originale. Il s'attaque en effet à la thèse couramment admise, selon laquelle le passage du paganisme au christianisme aurait été le résultat de l'effondrement du monde romain, les chrétiens ayant redonné l'espoir à une société écrasée par le doute, l'aliénation spirituelle et la banqueroute financière.

Pour Peter Brown, cette vision dramatique de la chute de l'ancien monde est tout simplement un anachronisme, qui reflète les angoisses la rationalité que Rome. De sorte | chronisme, qui reflète les angoisses que ce deuxième volet, qui nous pro-

pour le chercheur anglais, il ne se produisit pas de déclia mais un changement, une adaptation. La conteste l'idée crise du troisième siècle, qui fin marquée par une grande instabilité politique, militaire, économique, et qui aboutit à la conversion de l'empereur Constantin au christia-nisme, fut aussi caraetérisée par une étonnante capacité d'innovation sur le plan intellectuel et culturei.

LICENSE NAMED OF STREET

orgin selfendi

and the second of

The second second

1

Complete Section 1

Adjust Adjust

4 - a 1--

1147 清香色

\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

14 1. 12 M. 18

Section 1985

THE RESERVE

21.25

- P 278

From With

1.15

100

- Committee

24 (44)

The second second

े र भी मह पुत्र

\* \* S.Z.Z.

The second secon

بيب عامل براستان

🤝 n istopa 🦏

The control of the

2. 三大沙方本 小果

The state of the s

G 532 489

Sous les Antonins, la société romaine était parvenue à un équilibre subtil dans les relations sociales et dans ses rapports avec l'au-delà. Les puissants se partagenent le pouvoir en respectant des règles savamment codifiées de répartition des richesses, et entretenaient avec les divinités un commerce agréable et sans passion. A la fin du deuxième siècle, cette stabilité s'effondre, sous l'effet des menaces extérieures et des difficultés économiques. La société se durcit, la compétition entre les individus, au sein de la classe dirigeante, se fait plus âpre, le développement des villes rompt les solidarités traditionnelles, les méthodes de gouvernement devicanem plus autoritaires. La lutte pour le pouvoir est l'enjeu de constits violents et s'accompagne d'un débet de fond sur le sacré.



Dans le monde antique, les hommes de pouvoir tenzient en effet leur légitimité d'une familiarité particulière avec le surnaturel. Les grandes décisions étaient le résultat le recommandations des dieux : on n'en prenait pas sans avoir consulté les oracles.

Or dans la période de tension qui commença après les Antonins, il apparut de plus en plus clairement que les chrétiens étaient les mieux placés pour négocier avec l'au-delà.

Leur détermination, leur courage devant les persécutions, la vigueur de leurs prophéties ne pouvaient s'expliquer que par une intervention directe du « pouvoir divin ». Ils étaient les « amis de Dieu ». Mieux : ils avaient du divin en eux. A la petite monnaie, utile mais dévaluée, de la magie des prêtres païens, les chrétiens opposaient le diamant des miracles.

Dans cette société troublée, où un pouvoir immense tend à s'incarner dans un nombre restreint d'individus, le caractère divin est le critère naturel de sélection des élus; c'est lui qui désigne les hommes dignes de commander, les institutions solides et durables. Les moines et les évêques devinrent les intermédiaires privilégiés de la puissance celeste, les détenteurs de la connaissance et de la vérité, de la sagesse et du pouvoir. En deux siècles, les chrétiens se substituèrent aux prêtres païens, parce qu'ils étaient plus efficaces, parce qu'ils correspondaient mieux aux tendances de la société urbanisée qui se mettait lentement en place, parce qu'ils étaient les interprétes les plus crédibles de volonté divine. L'intensité de leur foi, les souffrances qu'ils s'imposaient – et qui témoignaient de leur nature surnaturelle – les désignaient pour prendre en charge le destin des hommes. Ainsi se forma la société bureaucratique et théocratique que fut, pendant un millénaire,

l'État byzantin. Présentés avec une modestie et un détachement typiquement britanniques, les quatre articles composant cet essai n'en sont pas moins un brûlot, qui ne manquera pas de stimule: la réflexion des historiens. Paul Veyne ne s'y est pas trompé qui ne craint pas d'annoncer dans sa préface: • Une ère Peter Brown com-

#### FRÉDÉRIC GAUSSEN.

GENÈSE DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE, de Peter Brown, traduit par Afine Rousselle, préface de Paul Veyne. Gallimard, collection « Biblio-thèque des histoires », 195 p., 85 F.

★ Petst Brown a publié une renarquable Vie de Saint-Augustin (Le Seull, 1971). Un autre ouvrage de lai, le Culle des saints, va paraître prochainement aux éditions du Cerf.

• Il faut signaler aussi la tra-duction, par Claude Orrieux, des Papyrus de Zénon, papiers person-nels d'un Grec d'Asie Mineure, venu s'installer en Egypte au troisième siècle avant Jésus-Christ. Découverts en 1914, ces documents n'avaient pas encore été traduits. Ils relatent, de façon extrêmement vivante, la vie quotidienne d'un petit notable local, ses relations avec le pouvoir et la bureaucratie d'un côté. les villageois de l'autre, ses problèmes d'argent, ses affaires familiales, ses réactions devant la conduite des grands et l'évolution

\* LES PAPYRUS DE ZENON. L'HORIZON D'UN GREC EN EGYPTE AU TROISTÈME SIÈCLE AVANT J.-C., traduction de Claude Orrieux, préface d'Edonard Will, 159 p., 80 F. Editions Macaia, 6, rue Coëtlogon, 75006 Paris. logon, 75006 Paris.



#### malmenée

L'Angieterre lit l'ouvrage avec ssion et un peu d'émoi. La société accepte mal que cet homme convenable déverse des horreurs sur la religion chrétienne. Pourtant, il est inexact de prétendre, comme on le fait aujourd'hui à propos de la réédition française, que Gibbon fut pionnier dans cette entreprise de démolition. La religion avait déjà essuyé quelques horions. Voltaire, que Gibbon admirait, Hume qui fut son ami, avaient déjà dit pis que pendre sur ce sujet. Peut-être le « Tacite an-glais » choquait-il davantage d'associer le plus grand désastre de l'histoire à la prédication chrétienne, pour des raisons énoncées avec jubilation : zèle passionné des chrétiens pour leur seule secte, intérêt pour l'autre monde, fatrasies des miracles, goût du martyre, perte de la sensualité antique au profit d'une as-cèse qui mutile les hommes et les

jette dans les désordres... Si Gibbon est un historien merveilleux, c'est que son arsenal théori-que ne l'empêche jamais de nous fournir aussi ce matériau : les images que délivre l'accomplissement hasardeux du temps. Gibbon traverse les siècles comme d'autres parcourent une géographie, il ra-conte pour nos délices tout ce qui s'est passé, et pas seulement les massacres, les guerres ou les sacres.

Ce dernier point est intéressant. Guizot, dans la préface qu'il donna pour la traduction que fit sa femme en 1812, note que Gibbon n'est pas seulement le chroniqueur des nobles événements, mais qu'il est informé sur les finances, les opinions, les mœurs, les systèmes militaires (l'historien français aurait du ajouter sur les arts, les monnaies, les bijoux, les fourrures, les animaux, les paysages, la cuisine...). La défini-tion de Guizot alerte. Ne conviendrait-elle pas à cette « nouvelle histoire » qui entend traiter autant des peuples que des conqué-rants, de la vie quotidienne que des frondes, des mentalités que des princes, cette • nouvelle histoire » qui ne fut probablement jamais aussi neuve qu'elle le prétendit ? Après tout, les grands auteurs du passé, Michelet, Gibbon, bien d'autres, savaient que raconter l'histoire, c'est faire entendre, sous ses bruits et sa fureur, ses silences.

Il va de soi, cependant, que Gibbon se distingue de la « nouvelle histoire -. Il écrit bien. Son discours est rapide, musical, on dirait une rivière qui chante comme elle avance. D'autre part, Gibbon nous restitue l'histoire totale, ses sentimentalités, ses mentalités, mais il ne se passe pas pour autant du secours des événements. Et si la lecture de son œuvre est belle, c'est par son élégance. certes, c'est aussi par les milliers d'evénements dont il relève les

mène dans un champ sans frontières, de la Mongolie à l'Arabie, semble jeter aux orties la théorie. La logique, le rationnel de l'histoire s'évaporent.

Les spécialistes pensent que cette partie est moins parfaite que la première. La main serait moins sûre, et les erreurs plus fréquentes... Mais quand on a l'inconvénient de n'être pas un spécialiste, pourquoi n'en pas goûter aussi les charmes? J'ai pris un plaisir extrême à Byzance. Les trous et les effondrements du récit, ses ténèbres, ses vacillations ou ses syncopes, m'ont paru convenir au destin léthargique et un peu sorcier de Constantinople. De la ville fabu-leuse, Gibbon dit la gloire, les perversions, les férocités, la résolution, et surtout ces lueurs de néant qui tournent au-dessus du Bosphore et de Sainte-Sophie. Les romantiques, qui aimèrent tant le livre de ce grand - classique -, ont du lire avec une dilection singulière la longue,

superbe agonie de Constantinople. C'est un roman que je crois avoir lu. Comme l'histoire de Byzance est labyrinthique, comme Gibbon est un écrivain d'une rapidité folle, une moisson somptueuse d'événements nous est offerte, des tonnes de rêves. J'aime que le conquérant de l'Espa-gne, en 714. Musa, quand il a fini sa táche, s'aperçoit avec mélancolie qu'il est bien âgé, soixante-quatorze ans. Et comme l'Espagne n'est à ses yeux qu'un hors-d'œuvre et qu'il vise les pays du Septentrion, Musa fait mine d'être une jeunesse et il peint en noir sa barbe blanche. J'aime pareillement apprendre que les Chinois de Pékin, quand ils se défen-dent contre le khan, après avoir bombarde les assaillants avec des pierres, les assomment avec des lingots d'or... Anecdotes, mais les anecdotes sont rarement frivoles, et celles de Gibbon sont belles. Il y a. dans cet ouvrage, des centaines de romans que l'art de ce grand écri-vain éveille comme on relève des en-

Peut-être, en dépit de ses minuties, le livre de Gibbon contient-il de légères erreurs, surtout au regard de la science moderne, des approximations, quelques fausses pistes, mais quel historien aura su nous dire, mieux que le petit homme vêtu de rouge, le tremblement du temps?

GILLES LAPOUGE.

\* HISTOIRE DU DÉCLIN ET DE LA CHUTE DE L'EMPIRE RO-MAIN, de Gibbon. Robert Laffont, col-lection Bouquins Deux volumes. 1 187 et 1 272 p., 98 F chacum

lui, à un aspect particulier de la sexualité antique, avec son essaì : l'Homosexualité dans la mythologie grecque. Il y dével'homosexualité en Grèce. comme dans un grand nombre d'autres sociétés anciennes, ne s'oppose pas à l'hétérosexuelité, mais revêt un caractère initiatique : un maître éveille les ieunes hommes à l'amour, afin qu'ils entrent dans la commu-

La sexualité

dans le monde

antique

période – du deuxième au qua-

trième siècle de notre ère - un

livre passionnant sur l'évolution

de la sexualité : Porneia. Elle y

montre comment les débuts du

christianisme ont été marqués

par une exaltation de la conti-

nence et de la virginité et une

renonciation au désir, qui, par-

ties des expériences mystiques

des moines ascètes égyptiens,

se sont étendues à toute la so-

Cet étonnant mouvement fut

encouragé par des raisons éco-

nomiques et culturelles sans

rapport entre elles : le dévelop-pement de la misère en Egypte,

le désir qu'avaient les riches Ro-mains, formés au stoïcisme, de

lutter contre les passions, la ré-

pugnance des Grecs pour le ma-

riage et l'aversion des femmes

romaines pour la condition

Bernard Sergent s'intéresse,

ciété gréco-romaine.

d'épouse...

A traductrice de Peter

Brown, Aline Rousselle, a

consacré à cette même

\* PORNEIA - DE LA MAI-TRISE DU CORPS A LA PRI-IV SIÈCLES DE L'ÈRE CHRÉTIENNE, d'Aline Rous-selle. PUF, collection « Les che-mies de l'Histoire », 254 p.,

\* L'HOMOSEXUALITÉ DANS LA MYTHOLOGIE GRECQUE, de Bernard Sergent, préface de Georges Damézil. Payot 333 p., 122 F.

1 1 July 150

Service Sugar ---- car size throat carl THE PROPERTY AND ADDRESS. The States & State and the same of th 人 しまる 一年 一日本年 12 / 2-4-55 A

Une vie passionnée,

une peinture passionnante,

une nort passionnelle.

La vie d'un grand peintre méconnu des années vingt

Qui était Pascin (prononcer Paskine)?

Un peintre des années folles.

Un aristocrate de la bohême du Montparnasse...

André Bay nous fait découvrir dans ce roman passionnant,

ce peintre couvert de gloire de son vivant

et pourtant maudit, ce don Juan couvert de femmes

et qui pourtant n'en aima qu'une : Lucy.

**ALBIN MICHEL** 

Aux Éditions du Club

de l'Honnête Homme

le Théâtre complet de

SACHA GUITRY

LAENNEC (1781-1826)

Un numéro spécial de la Revue du Palais de la Découverte

édité à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Laennec, la seule

publication des conférences présentées au colloque du Collège de

346 pages - Franco France 62,50 FF - Franco Etranger 56,50 FF

Palais de la Découverts, av. F.-D. Roosevelt, 75008 PARIS

nnec professeur au Collège de France, Leennec médecin, nec bumaniste parisien, le diffusion de l'œuvre étrangère de Laemec

Adieu

e roman

André Bay

L'Albertine

LIVRES ANCIENS ET MODERNES

LIVRES ILLUSTRÉS

**EDITIONS ORIGINALES** 

**ESTAMPES** 

9, rue Maître-Albert, Paris 5

**- (1) 329.39.20** 

En 12 volumes:

archives de l'auteur.

par Henri Jadoux.

le théâtre complet de Sacha Guitry.

Une iconographie exceptionnelle.

Une édition établie d'après les

Deux tomes de pièces inédites

accompagnées de notices et

notes bibliographiques établies

Aux Éditions du Club de l'Hounète Houme, 32 me Rousselet, 75007 Paris, tél. : 783.61.85.

Veuillez me faire parvenir grataitement et sans engagement de ma part une documentation sur:

☐ Théâtre complet de Sacha Guitry ☐ L'Œuvre de Céline ☐ L'Œuvre romanesque de Sartre/Beauvoir ☐ Les Œuvres complètes de Balzac ☐ Flambert ☐ Pergand ☐ Colette ☐ Pagnol ☐ Labiche ☐ Les Œuvres complètes de Camus ☐ Les Romans historiques d'Alexandre Dumas (XVI° et XVH° siècles). ≥

Aux Éditions du Club de l'Honnête Homme, Luce Fieschi éditeur, 32 me Rousselet, 75007 Paris, tél. : 783.61.85.

Code postal...

au fil des lectures

et de l'hiver, une pépite : cent quatre-

vingt-une pages signées d'un in-connu. Nom de l'alchimiste : Ber-

Le livre appartient à cette constellation qui se forme, postérienre au Nouveau Roman, qui dérive en partie

de lui et qui rompt avec lui : la constellation du crécit mythique .

Rigueur dans la forme, sobriété, inté-

Rigueur, disions-nous, dans l'écri-ture et même janséniste. La langue de Bernard Mathieu, qui raconte une

expédition à travers le désert, est soi-

gaeusement « dégraissée ». Nulle phrase ne cède au psychologisme. Pas de réalisme de surface. Aucune

concession an lyrisme, ce fourre-tout des manvais poètes. Le voyageur qui parle a le verbe économe. Il décrit l'éclat du soleil, des carcasses de ca-

mions, une arrivée au puits, un hordel perdu, sur un un de parfaire neu-tralité, tel un géologue des strates. Il y a même du minéral dans cette écri-

ture. Mais les hommes et les choses et les mots pour les dire - se posent sir l'infini de la géographie et dans celui du mythe. La relation faire dans Sahara été hisser, relève done

également du voyage philosophique CONRAD DETREZ

Les sagesses

de Christiane Singer

Cinq romans, dont la Mort vien-noise (Prix des librairies en 1979),

out précédé ces Ages de la vie, de

Christiane Singer. On y rencontre

une femme de quarante ans, donc ar-

une remme ae quarante ans, tome arrivés au milieu de l'enistence, qui déclare : « Jamais je n'ai été plus
conscienament, plus férocement vivante, plus daire d'esprit, plus hardis de corps. » Mais ce n'est pas seulement la maturité triomphante que

Christiane Singer entend celébrer : ce sont tous les âges de la vie, depuis la chaude nuit intra-utérine, jusqu'à

débècle fixule mais comme une transformation ultime. Le tragi-que, l'échec, la mélancolie, la mila-die, la mort sont les inséparables su-

he, l'auteur a choisi pour centre de son récit

\* SAHARA ÉTÉ HIVER, de

Bernard Matines. Denoël, 184 pages,

mois du bonheur, de la santé, de la

jubilation et de la vie. Il n'y a pas de

choix possible. Il faut tout prendre. »

Contre les nibilismes contemporains,

une voix douce et ferme s'élève, dans un style oriental, tissé de souvenirs

gesses et des cultures autres que le christianisme et ses inversions in-

croyentes. Il fallait que l'anti-Cioran soit une femme, et qui ne débite pas

des âneries angéliques. Du coup, on aimerait croire à sa forte sagesse. On

\* LES AGES DE LA VIE, de Curistiane Singer. Albiu Michel, 208 pages, 59 france.

Philosophie\_

Claude Bruaire: A la recherche

de l'esprit perdu

Nous avons oublié l'esprit. Le terme ne nous dit plus rien. Il paraît

s'être vidé de ce qu'il évoquait, jadis, de présence immatérielle et d'évi-

dence divine. Cette amnésie collective

distille la mort banalisée où notre

culture se complait : l'éthique se mue

en calculs d'intérêts, « le gouverne-ment des hommes loisse place à l'ad-

ministration des choses », l'art devient fonctionnel, la liberté symbole inutile, le langage code mécanique.

Le quête de Claude Bruaire part de

ce constat. Point de lamentations,

mais, au-delà de l'ironie, l'exigence

ronner des retrouvailles avec l'esprit

et l'être de l'esprit – Dieu même. La

philosophie, par sa voie méditative propre, coïncide ici in fine avec la ré-

vélation chrétienne, pour parer à ces désastres auxquels l'oubli de l'esprit

Le don est la clé de ce livre. Selon

Claude Bruaire, l'esprit ne peut être conséquence de la nature, ni conclu d'une démarche déductive. Il se

donne, et son être est don : « ce qui

est donné n'est rien avant d'être

donné, indépendamment du fait du

Aboutissement d'une démarch

inaugurée il y a vingt ans, avec l'Af-

que de l'existence (Seuil), ce livre a quelque chose d'insctuel, aux anti-

ides de nos modes comme de nos

Sorbonne qui redonne vie à la preuve ontologique, qui serute la conception thomiste de la Trinité, non en ar-

chéologue érudit, mais en chercheur d'absolu, cela peut faire sourire. Cela

peut aussi, tout préjugé gardé, et sans emporter la conviction, émouvoir.

ROGER POL DROIT.

псе, 208 p., 145 F.

\* L'ETRE ET L'ESPRIT, de

Claude Royet-Journoud a trop de pudeur pour tolérer que ses blessures

provoquent le rire de lecteurs légers. Les quelques confidences qui lui échappent relèvent d'une « géogra-

phie grammaticale et nocturne : dont lui seul possède les clés. Ses poèmes

forment une symphonie de la séche-resse. Le style souvent télégraphique

de cet auteur est peut-être une ma-nière, pour lui, de s'opposer à la dictature » des émotions.

PIERRE DRACHLINE.

\* LES OBJETS CONTIEN-

• LA VIE DES FRANÇAIS

les Archives nationales pour les jeunes de 14 à 18 ans. Une douzaine de prix nationaux seront attribués parmi les candidats qui devront remettre un court dossier illustré avant le 18 avril. Les élèves et enseignants intéressés pourrent se renseigner, pour Paris, aux Archives nationales, 60, rue des Francs-Bourgeois, 75141 Paris cedex 03 et, pour les autres départements, au service des Archives départements, au service des Archives départementales.

NENT L'INFINI, de Claude Royet-Journoud, Gallimard, 96 p., 60 F.

La pudeur

Journoud

de Claude Royet-

ioa de Dieu, essai sur la logi

MICHEL CONTAT.

مكذا من الأص

Jean Chalon

Pierre, un marginal fou de vigital, traverse la vie en révant. Il rêve en

vert et se prend pour un arbre jusqu'au moment où il comprend

jusqu'an moment où il compressi que arbre il l'est vraiment. Sa mort sanvera le règne régétal et c'est sur lui, Pierre, que sera fondée l'Eglise des arbres. Le dernier livre de Jean Chalon, Un manur d'arbre, n'a rien d'un panaphlet écologiste. C'est un conte de fées pour adultes

privilegiés et avertis ; un conte très hien fréquence, où l'on croise Mao, Anais Nin et la belle Alexandra, qui,

de son jurdin d'or vert, règne sur la SSAAS (Société secrète des amis des

Les arbres, Jean Chalon en parle en poète, qu'il évoque e le silence pri-mordial d'avant la création de

l'homme, ce silence dont certaines fo-

rets gardent encore le sousenir », ou qu'il collectionne ses arbres à lui, de

passant par l'arbre orchestre, l'arbre

gontière, l'arbre auto. Derrière cette fantaisie, très chalonienne, se cache

un propos plus grave. L'auteur voit dans l'homme la plus parfaite incar-nation de l'arbre de vie, et l'itiné

raire de son heros, qu'on devine à travers le livre comme un tronc caché parmi les feuilles, cet itinéraire est celui d'un initié : Pierre connaît

tion, le sacrifice. Mais cette histoire-

là reste secrète et le ton ne s'alourdit

Ce conte philosophique parfaite-ment réossi résonne comme une mu-

sique légère annonçant une nouvelle

encore mystérieuse. Et si c'était le re-

tour du Crand Pan? Si le Grand Pan

n'était plus mort ? Avec Jean Chalon,

JACQUELINE DEMORNEX.

\* UN AMOUR D'ARBRE, de Jess Chalos. Plos, 129 p. 40 F.

Le voyage philosophique

sont des livres magiques. Le hasard (l'instinct?) peus a fait trouver,

permi les perres grises de l'antonne

science-fiction

Polanis. Robert Laffont, 576 p., 85 F.)

4 Jakus, 224 p., 15 f.)

Les couleurs du temps

pour Frank Herbert une mission impossible. Pari tenu... et gagné. Il est

une île quasi extratemestre : l'Irlande. A moins que ce ne soit le territoire

humain par excellence... Ce gros livre raconte avec un grand luxe de

détails l'histoire d'une guerre bactériologique aussi imprévue que terrifiante, livrée à l'humanité entière par un biologiste que l'assassinat de sa

famille a rendu fou. Frank Herbert a, semble t-il, voulu faire à la fois un

roman-catastrophe de type classique, une analyse psychologique minu-tieuse, un récit poétique et lyrique et un implacable réquisitoire. L'ambi-

tion est claire : dépasser le cadre trop étroit de la science-fiction pour

aboutir à une création littéraire « totale ». Et que l'on pense parfois, dans

ces quelque six cents pages, à Sollenitsyne même donne la mésure de la réussite... Herbert est désormais bien installé sur l'Olympe du genre. (La

Mort blanche, de Frank Herbert, traduit de l'américain par Jacques

«Tout en bas, les Rouges, la caste des producteurs. Au-dessus, les Orangés et les Bruns : artistes et artisans... » La ville-mandala que

Joëlle Wintrebert feit vivre dans Chromoville va s'inscrire en bonne place

à côté des cités extraordinaires de Clarke, Asimov, Bish, Priest, Vonar-

burg... et bien d'autres. C'est un monde de castes, chacune syant sa cou-

les et son étage. Les prêtres et leurs chorèges, danseurs aux pouvoirs

st reactions, autora conquere de changera la ville et peut-être la vie... Un roman foisonnant où les idées s'incament habitement et où l'atmosphère

se charge, à chaque instant, d'orage. (Chromoville, de Joëlle Wintrebert.

qui donne son titre au recuei de Scott Beker, est un personnage de J.D.

Salinger, lancé dans une aventure d'épouvante à la Stephen King. Scott

et des romans de Scott Baker de ce qu'on pourrait appeler le « fantastique

psychologique»: un des avatars les plus intéressants de la S.F.

moderne... Rappelons que cet Américain de Paris a publié entre autres

fivres excellents: l'Idiot-roi, prix Apollo 1982 (« J'ai lu »), et Dhampire

(Segners). (Nouvelle recette pour canard au sang, de Scott Baker, traduit

Parmi les mouvelles choisies, on trouve la très célèbre Tout smoueles

Califi les incursos canadas, en monte la 1100 colone font sinduses étaient les Borogoves, de Lewis Padget, arrivée en France avec la toute

pramière vague de la science fiction américaine, au début des années 50.

Appres classiques délectables : Delenda est, de Poul Anderson, et Par-

delle l'océan, de Philip Jose Farmer: L'ambiguité du terme « 4º dimension » a noité Gérard Klein à forcer le concept dans ses retranchements. Son élégante préfece dépasse la cadre de la S.F. pour aborder au rivage d'une philosophie sourierte. (Histoires de la 4º dimension, anthologie de Gérard

Klein, traduit de l'anglais et de l'américain par divers traducteurs. « Livre

● La Grande Anthologie de la science-fiction du « Livre de poche »

de l'américain par William Desmond. Denoél, 220 p., 34 F.)

mains, tiennent le haut du ... mandala. A travers l'histoire de Sélèn at Narcisse, autour desquels virevoltent de nombreux personnages, la

t nous est fait de la crise qui changera la ville at peut-être la vie... Un an foisonnant où les idées s'incament habilement et où l'atmosphère perte d'équilibre et porte le deministre, à chaque instant, d'orage. (Chromoville, de Joëlle Wintrebert. et porte le deministre, 224 p., 15 f.)

La petite fille de Nouvelle récette pour canard au sang, le récit donne son titre au recueil de Scott Bakar, est un personnage de 10 mèment des morts a babillés de morte des villes, où se produce de la contra su recueil de Scott Bakar, est un personnage de 10 mèment des morts a babillés de

Saunger, iance dans une aventure d'épouvante à la Stephen King. Scott
Baker confirme sa parenté avec ce dernier : il s'agit d'une rencontre de
tempéraments, et de talents, non d'influence. Cette longue nouvelle est
une merveille d'ingéniosité, de cruauté et de psychologie. Les six autres
une merveille d'ingéniosité, de cruauté et de psychologie. Les six autres
conneits ringinent peut-être pas de tels sommets : ils sont tous personneits, denses et prenants. Mes préférences vont à Lépidoptéron et à
l'incube de Jamesburg, qui relèvent comme une grande part des nouvelles
et des romans de Scott Baker de ce qu'on pourrait sonseir le « fantactione

La Grande Anthologie de la science-liction du « LNTE de pourle».

EN 1914-1918 » est le thème du compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants. Le der compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants de la science de compte de compte aujourd'hui une vingtaine de volumes, tous passionnants de la science de compte de compte de la science de compte de c

MICHEL JEURY.

● Après Dune, vaste cycle galactique, le « retour à la Terre » était

de Bernard Mathieu

ment l'initiation, la tenta-

arbres et du secret).

et l'amour des arbres

ACTION OF THE STATE OF THE STAT

Marie and the second second second second

Marie 1

Faret Commission Special

744, 24 YE 34, 553

Sugar Sugar

A 100

The State of the S The second of th

\*\*

A Form to the a sense of the The second of th

eranic en 4.40 - 2.70 643m - --gin all in

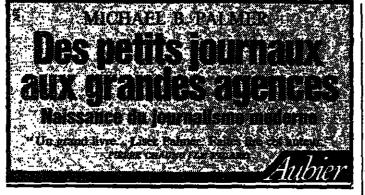

# Carol DUNLOP Julio CORTÁZAR

Les autonautes de la cosmoroute

ou un voyage intemporel Paris-Marseille

GALLIMARD nrf

# Guyotat



s'explique dans

LULEULT

## lettres étrangères

## Zamiatine l'hérétique

de Huxley et d'Orwell

7 OICI an écrivain mal consu en France. Il appartient à la famille de ces redoutables gêneurs qu'étaient les Gogol, les Boulgakov, les Zochtchenko, les Pla-tonov. Evguéni Zamiatine, né en 1886 en Russie, se consacre à la lit-térature malgré sa formation scientifique. Arrêté comme révolutionnaire en 1905, il refuse cependant de met-tre son talent au service d'une idéologie. Il salue avec enthousiasme oc-tobre 1917 et anime un groupe tobre 1917 et anime un groupe d'avant-garde, les Frères de Sérapion, qui joue un grand rôle dans l'épanouissement des lettres soviétiques de ce temps. Mais, en 1931, quand le bouillonnement créateur, novateur comme jamais, des intellectuels russes est étouffé par la convention du réalisme socialiste, Zamiatine s'expatrie. Angliciste réputé, traducteur et critique de Wells, de O'Henry, de Sheridan, il souhaite s'installer à Londres et, comme le Polonais Joseph Conrad, écrire en anglais. C'est finalement écrire en anglais. C'est finalement en France que Zamiatine émigre. Il meurt en 1937 à Paris.

Nous devous les Insulaires, prenier des deux récits qui viennent d'être publiés par L'Age d'homme dans le même volume, au séjour que fit l'écrivain russe en Angleterre, en 1916, quand il était encore ingénieur. Dans une petite ville de province qui vit à l'heure victorienne, toutes les activités sont réglées selon les Préceptes du pasteur, maître à penser de la communauté et son impitoyable censeur. Y sont düment spécifiés les horaires des repas, des nitences, le temps pour prendre le rais, et celui où les ouailles doivent accomplir leur devoir conjugal, en l'occurrence un samedi sur quatre.

Dans ce meilleur des mondes qui annonce déjà celui d'Huxley et d'Órwell, un aristocrate ruiné tombe amoureux d'une femme divorcée. Mal hij en prend, L'histoire, cocasse et grinçante au début, finit en tragédie : un crime passionnel sanctionné par un meurtre légal afin d'assurer la pérennité des tabous religieux et sociaux. Ce texte, publié pour la pre-mière fois en 1918, dans une revue de Saint-Pétersbourg, préfigure les écrits ultérieurs (1) de Zamiatine exprimant le rejet du fanatisme ins-titutionnel qui nivelle les individus.

Comme le remarque Françoise Lyssenko, traductrice et préfacière du récit, le public russe accueillit les Insulaires avec joie, car l'auteur, nsaient les lecteurs, se moquait des Anglais, étrangers bizarres et lointains. Mais quand la verve satirique de Zamiatine prend les siens pour objet, c'est aussitôt la curée, assaut des critiques. Son humour dévastateur s'attaque à la bureau-cratie tentaculaire d'un Etat où « l'homme, apprenti-sorcier, se mé-canise en même temps qu'il méco-nise sa vie ». En effet, Zamiatine le sceptique a su entrevoir les premiers signes de la dégénérescence des idéaux révolutionnaires en Russie. C'est pourquoi, Nous autres, son chef-d'œuvre, une terrifiante utopie qu'il écrivit en 1920 – et qui servira de modèle à l'auteur de 1984 - n'a jamais vu le jour dans son pays (2). Les racines de ce mal, c'est dans l'esprit des hommes aliénés par la misère que Zamiatine ira les cher-

 Un précurseur l'Enfance d'un chef, l'écrivain russemus raconte dans Province, second récit du présent volume, l'intéversible perversion d'un pauvre bougre de la trempe de ceux dont les appa-reils font leurs indics, leurs tortionnaires, leurs bourreaux. Enfant, An-fin Baryba, le personnage principal, est tout juste un peu peresseux. Nous sommes au début du siècle dans un bourg assoupi au fin fond de la steppe, quelque part en Russie. Chassé par son père, cet enfant, sans grandes qualités et sans défauts ma-jeurs, deviendra vagabond, gigolo et voieur, pour finir faux témoin à la solde d'un avocat véreux. Son errance prendra fin le jour où, pour avoir dénoncé un innocent, il sera promu flic. Fort de sa fonction, ivre de puissance et d'alcool, il clamera haineusement face à ses camarades ébahis le commandement essentiel de l'Autorité : « Ici, maintenant, c'est strictement interdit de rire. Nous savons à quoi cette interdiction proférée par la bouche d'un

vaurien allait aboutir. Prophétique Zamiatine. Par son style elliptique, expressioumste, par la fulgurance de ses phrases, ce grand hérétique reste sans donte le plus singulier prosateur que la Rus-sie nous ait donné dans les trois premières décennies de ce siècle.

EDGAR REICHMANN.

\* LES INSULAIRES, d'Evgnési Zamintine, traduit et préfacé par Fran-çoise Lyssenko, suivi de PROVINCE, traduit par Catherine Cauvin. L'Age d'homme, collection « Classiques slaves », 204 p., 79 F.

(1) Récit du plus important, le Fléau de Dieu, aux Éditions L'Age (2) Texte repris dans l'Imaginaire. Gallimard, 1979.

#### Les infortunes d'un Soviétique à Londres

OUT commence par un pa-raptuse voté. Non, deux parapluies, puisque le premier, originaire de Moscou, et le second, made in England, dis-paraissent à tour de rôle. Or, comme chacun sait, les para-pluies qui franchissent le rideau de fer ont parfois du sang sur les baleines. C'est dire les ennuis qui menacent leur propriétaire, Narator, réfugié soviétique, employé à l'Omnidiffusion, une sœur jumelle de la BBC. Pour améliorer ses fins de mois, il a obtenu un rôle de figurant dans un film à la bre : les Dix Jours qui ébraniè-

Ebranié, Narator l'est plus que personne, car on lui a aussi derobé ses vâtements, le condammant à garder sur le dos l'uni-forme de marin du Potemkine qu'il portait durant le tournage. Lui qui ne demandait qu'à passer inaperçu, qu'est-il venu faire à Londres ? Pour expliquer ses malheurs, Narator invoque des raisons nébuleuses : la perte de la gomme avec laquelle, correcteur modèle, il effeçait les fautes de grammaire des textes offi-ciels, les propos insidieux que tenaient jadis, sur sa radio portative, des crateurs qui osaient contredire la Pravda, ou seulement une immense fatigue, re-

Au hasard de ses pérégrina tions, Narator respire une bouffée d'air du pays, assortie de vodka-citron, chez une vieille tit chez une jeune journaliste avide de accops qui le presse d'exécuter sa mission e de sacrifice et de martyr », un programme conforme à l'ême slave. Mais Narator ne comprend pas et ne veut pas comprendre. Un coup. de-parapluie remetire les choses en place.

Cocasse et pathétique, et d'autant plus l'un que l'autre, Service russe s'inscrit évidem-ment dans la tradition de Gogol. Nabokov, qui cligne de l'œil toument d'une pluase, direit qu'il n'y a pas de meilleur modèle. Sans doute aussi reconnaîtrait il sa propre influence dans l'hu-mour grinçant de Zinovi Zinik ou dans les provesses linguistiques que la traductrice, Arnie Sabatier, a superbement transposees en français. Comme Narator son héros, Zinik (né à Moscou en 1945) travaille au service russe de la BBC à Londres. Par pudeur, à a l'exil narquois, la nostalgie ncanante. Son apprentissage l'e doté d'un don de double vue qui lui permet de brocarder équitablement le swinging London et l'austérité soviétique. Pas de quartier pour les nantis. mais une infinie pitié pour le petit homme. Narator, c'est Charlot émigrant, le porte-perole des muets, des vaincus. S'il périt (à son corps ô combien défendant I), c'est

GABRIELLE ROLIN. \* SERVICE RUSSE de Zino-i russe par Annie Sabatier,

## Adieu à Jorge Guillen

'AGE n'avait pas atteint le sourire doré, aristocratione, sur le visage limpide. L'œil nettes, et la voix fraîche et cristal-line pour accueillir l'ami qui venait lui rendre visite à Malaga, où il s'était retiré depuis son retour en Es-pagne, où il est mort le 6 février (voir le Monde du 8 février).

La ciarté du ciel cristallin Jorge Guillen était né à Valladolid en 1893 – le préparait à la transpa-rence; l'âpreté du sol, à la rigueur; la beauté des villes, à l'architecture. La France, qui s'ouvrit tôt à lui, af-fina ces qualités. Jeune universi-taire, lecteur à la Sorbonne de 1917 à 1923, il fréquenta la poésie fran-caise, lut Baudelaire et devint l'ami de Paul Valéry, dont il traduisit merveilleusement le Cimetière ma-rin; en 1921, il épousait une Fran-çaise, Germaine Cahen.

A Trégastel, la mer et le ciel bre-tons firent jaillir en lui la source poé-tique. C'est là qu'il commença son Cantique, qui fut publié à Madrid en 1928. Durant des années, à tra-vers trois réfétitions successives le vers trois rééditions successives le vens trus recuttons successives, le poète, aspirant à être l'auteur d'un livre unique, l'amplifia. Quand il l'acheva en 1950, alors qu'il enseignait en exil la littérature à l'université de Wellesley, les soixantequings compositions intiales étalements. quinze compositions initiales étalent devenues un épais volume de trois cher. Comme Sartre plus tard dans | cent trente-quatre poèmes.

Curieusement, cette édition définitive de Contique forme un tout parfait, une unité architecturale où chaque poème est comme une pierre lumineuse venue prendre naturel-lemnt sa place dans un ensemble pourtant non préétabli.

Constatons le, en le regrettant : les liess privilégiés de Jorge Guillen avec la poésie et l'université fran-çaises, son amour pour notre pays, n'ont que fort peu facilité ici la diffusion de sa création. Cantique est l'on voit rarement figurer dans nos bibliothèques à sa place légitime : près de Mallarmé, Valéry, Saint-John Perse, Eliot, Rilke, Ezra Pound La France n'en possède d'ail-leurs que des traductions partielles. Jules Supervielle et Jean Cassou, qui l'admirgient en publièrent en qui l'admiraient, en publièrent en 1956 quelques Fragments (1), avec la collaboration d'universitaires passionnés comme Roger Asseneau, Paul Verdevoye et Pierre Darman-geat, lequel lui consacra un vibrant essai : Jorge Guillen ou le Cantique émerveillé (2).

Plus récemment, l'hispaniste poète Claude Esteban a traduit pour notre plaisir un choix important de ses plus beaux fleurons et défini avec précision la quête patiente de Guillen, la célébration qu'il entreprit des choses de la vie dans leurs grandes on infimes palpitations, dans leur mystère ou leur diapha-

néité, en cristallisant par les mots la permanence (3).

Longtemps Guillen, constate Claude Esteban, avait prétendu ex-clure l'histoire de son horizon. clure l'histoire de son horizon.

« Noces! Tardives avec l'histoire!
Jour après jour détestée. Mais
comment ignorer l'impact de la
guerre d'Espagne, du deuxième
conflit mondial qui lui succéda, de
la violence souvent gratuite de notre
temps? Depuis 1955, Jorge Guillen
avait oriente sa poésie vers des che
mins plus engagés. Remplis d'échos
tragiques, mais néanmoins porteurs tragiques, mais neanmons porteurs d'espoir, les trois volumes de Clameurs-Maremagnum (1957), Oui vont se jeter dans la mer... (1960), A la hauteur des circonstances (1963), vinrent unir la voix d'un grand ainé à celles, civiques et combetiues de la jame acédia es et combetius de la jame acédia es et comb combatives, de la jeune poésie espa-

Sentant ses forces décliner, il res-tait à Jorge Guillen le devoir de prendre congé de ses amis en leur dédiant poèmes ou traductions. C'est ce qu'il fit, avec élégance et un dernier recueil au titre significa-

CLAUDE COUFFON.

(1) Ed. Pierre Seghers, coll. - Au-(2) Librairie des Editions espagnoles, Paris, 1958.

(3) Jorge Guillen, Cantique, choisis, préfacés et traduits par Esteban, Gallimard, 1977.

Le Réseau PEUGEOT TALBOT vous propose une location avec promesse de vente et bien sûr le rachat immédiat de votre voiture actuelle\*. Le dépôt de garantie initial de 8968 F pour la 305 est égai à l'option d'achat final:

 - 1<sup>re</sup> année: 12 loyers mensuels de 590 F. 2º année: 12 loyers mensuels de 890 F. - 36 loyers mensuels de 1090 F, les 3 années

suivantes. Cout total d'acquisition: 65968 F TTC.

MPEUGEOT 305

Offre valable jusqu'au 20 février 1984, sous réserve d'acceptation du dossier par Loca-102 ( 19 mm 12)

Modèle présenté: PEUGEOT 305 - Année modèle 84. Prix au 26 décembre 1983: 47 200 F - Sauf Corse. Pour tous les autres modèles 305, le montant

des mensualités sera déterminé en fonction du prix du véhicule choisi

and the second of the second o

\*aux conditions générales de l'Argus.

疆 RÉSEAU PEUGEOT TALBO

# Le Monde id un Soviétique

·<u>·</u>.

undres

the state of the s The state of the s

The second of th

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Solidan as

Service Control of the Control of th

A fathers in the same and the

Aller and the restriction of the second

The second secon

The second secon

Manager and the second second

State of the state

Agenta in general de la companya de la co

March 12

Carried Carrie

Sept. Sept.

There is a second of the secon

Special and the second

THE STATE OF THE STATE OF

Series on the same

All some

ATTERIOR TO THE PARTY

Beganska kun kan ka

公开 主人 经路

Policy of the control of the control

egite timega ili. Element de l'est

Hen

Service of

E. Perkeran

E Park

A12

404F

A Maryona .

- St. 18.42

**感性**(2) 19

Mariant of

Apple Sales and the

A. St. Tak

است و دو<del>ه</del>ه دادر داد

Automore ....

Significant for

The same of

**整**、现在

TASON : 1 STOR

12 20

# culture

#### **EXPOSITIONS**

200 - 110 - 111 - 121 - 121 - 1

(Suite de la première page.)

Du sang ? Non. L'affaire du Grand Louvre portant dejà la combustion dans l'État, nous n'avons ages l'intention, réservant nos forces et regroupent nos bataillons, de le faire couler aujourd hui sur les mar-ches du Petit Pelais. Encore une fois, toute gloire a ses reisons, celle de Bouguereau comme les autres, et plutôt que de hurter à la mort, essavons de le comprendre, tel cu'il fut en ses premiers moments, tel qu'en lui-même l'Institut et l'Amérique l'ont changé. L'Amérique d'où est peut-être venu son malheur, L'Amérique où a commencé sa résurrection cer il y a déjà plus de trente ans que les amateurs se disputent là-bas les formes vaines, le léché flasque, la chair de poulpe et l'allégorie d'exportation.

Qui fut-il ? L'Idasnov du quai Malaqueis ? Pas du tout. Un très brave homme, au contraire, un peu court (1,60 mètre), un peu bas de plafond, pas trop subtil sans doute. mais honnête, conveincu, immensé ment laborieux et achemé à saisir la forme dans l'impossible perfection que lui suppérait le touchante nalveté de son idéalisme. Le contraire d'un faiseur ou d'un e chicard ». Un ceil qui avait assimilé toutes les ressources de l'héritage. Et regardez le moindre détail de l'un de ses tableaux, une main d'une habiteté quasiment stupé-

Une petite biographie ? Il est né en 1825 à La Rochelle : une famille modeste, intensément morale, charitable et pieuse, une mère qui souffrit toujours un peu de le voir peindre des femmes nues. En 1846, il entre à l'école des Besux-Arts dans l'atelier de Picot, expose au Salon de 1849 une très curieuse Egalité (devant la mort), se présente plusieurs fois au prix de Rome, n'obtient en 1850 que le second prix, Paul Baudry étent lauréat. Un séjour de trois ans, à la villa Médicis lui est néanmoins eccordé. En Italie, il voyage beau-coup, copie la Galatée de Rapheël, les mosaiques de Ravenne, les Cor-

congrès, mardi 14 février, les réso-

nances de la Messe pour le temps

Bruxelles il y a deux mois et que

aux Parisiens avec sa troupe du Bal-

let du vingtième siècle (le Monde

du 17 décembre 1983). Que les jeunes générations le veuillent ou

non, en effet, les temps délicieux

arrière-arrière petits-enfants au-

ront selon toute vraisemblance

remis à l'honneur la bestialité des

premiers âges, le règne des grands

mâles et la chanson de gestes sur ordinateur. Privilèges des Français,

le charme, le madrigal, la bagatelle

seront à jamais exclus de ces rela-

tions impiscables où toute réfé-

rence à la culture, voire la moindre

plaisanterie seront imputées à

Le mérite essentiel de cette

Messe de Béjart est de nous avoir donné une vision hagarde du Nou-

veau Monde dont les gesticulations programmées régaleront un jour l'humanité. Ainsi peut se supporter la première partie du spectacle avec

sa séance d'aérobic japonaise et d'autres gentillesses où la rythmi-

que pare fourmille d'idées qui met-

traient les nerfs à l'épreuve si elles

ne constituaient une mise en état

messianique. Enfoncez-vous bien ce

ciou dans la tête : le plantigrade

préhistorique descendu des arbres

mancruvrers un jour au sifflet, et

l'Homo sapiens, l'altra pensant de

Theillard de Chardin seront considérès rétrospectivement comme des

Cela posé, la deuxième partie de

cette Messe qui se suffirait à elle

seule et que Béjart a intitulée « le

monde conventionnel - prend une

petits rigolos.

crime.

qui attendent nos arrière-

DANSE

rège du musée de Parme. Raphaéi, Ravenna, Corrège : les trois pôles, les trois ambitions de son art.

A son retour en France, le succès est immédiat. Il décore plusieurs hôtels particuliers (dont celui du banquier Emile Pereire), ainsi que la chapelle Seint-Louis de la toute fraîchement éclose Sainte-Clotilde, travaillant ensuite à Saint-Vincent-de-Paul et à Saint-Augustin. En 1878, il est élu à l'Institut, et il devient en 1888 (c'est-à-dire relativement tard) professeur à l'école des Beaux-Arts.

Son atelier (d'où il expulse Matisse) apparaît comme le temple de la tradition idéaliste et, à la différence de certains de ses confrères qui se laissent plus ou moins tenter per l'«indigomanie» impressioniste, il bataillera jusqu'à sa mort, surve-nue en 1905, contre l'art moderne, contre tous ces peintres dont les femmes a suent des arcs-en-ciel » at « transpirent les couleurs du orisme ». Zola, d'ailleurs, à la fin de sa carrière de critique, disait à peu près la même chose.

Vovons notre homme à ses débuts. Egalité, déjà cité, Dante et Virgile aux Enfers, un peu plus tard les Remords d'Oreste, où transpa-raît l'influence de Blake et de Flaxman, imposent des images d'une étrangeté que l'on qualifierait volontiers de surréaliste si ce n'était là le pire compliment que l'on puisse faire à un peintre, en même temps que le carton (il en aurait fallu davantage) du Départ de Tobie indique la parfaite et précoce maîtrise de l'artiste dans la mise en œuvre des ressources de la grande composition classique.

Dessinateur inspiré et de grand style. Bouquereau apparaît comme un coloriste exceptionnel de science et de gravité dans une toile de 1865, Famille indigente, dont le sujet traduit bien l'idéologie d'une écoque qui, troc souvent, ne sut que faire confiance à la charité pour atténuer les effets de la brutalité sociale. Ce n'est pas un hasard si Bougueresu fit le portrait d'Aristide

Donn tournant lui-même, bras e

naîtra l'étincelle du sentiment al-

avec le monstrucuse inhumanité

des mâles, il y a l'apparition lu-naire du couple Noir-Blanche com-

posée par l'exquise danseuse améri-caine Shona Mirk et son partenaire

Ronald Perry, le plus sculptural de tous dans ce déferlement d'acadé-

mies dénudées. Et aussi les inter-

ventions cocassement insolites de

pingouins tintinnabulants ou d'hò-

Je n'en garde pas moins ma ré-

probetion foncière à l'égard de la

trame musicale. Béjart a toujours

manifesté son péché mignon pour

les horripilents rythmes hindous

ou extrême-orientaux et en voulant

épater le bourgeois, il s'épate lui-

même. Il suffit, de-ci de-là, que re-

tentissent les grandes orgues d'un kyrie de Mozart ou une simple

valse suisse à l'accordéon pour que

le spectacle s'enlève. Je persiste à

penser qu'un musicien comme lui

aurait meilleur compte à faire ap-

pel à Prokofiev (le Pas d'acier) ou à Honegger (Pacific 231, le Chant

de Nigamon). Qu'aurait été son Sa-

cre du printemps sans Stravinski? En amendant, il nous rest toujours

**OLIVIER MERLIN.** 

en main la clé magique du futur.

tesses de l'air frivoles.

**AU PALAIS DES CONGRÈS** 

Béjart et les robots

Boucicaut, et l'on peut se reporter à deux ouvrages peu connus de Maxime Du Camp, la Charité publique et la Charité privée à Paris, pour comprendre ce que fut le revers, ou l'un des revers, du siècle de Lamennais et de Hugo.

Bouguereau au Petit-Palais

#### La clientèle américaine

Cette étrangeté, cet austère contrôle de la couleur, on les retrouvera dans quelques œuvres postérieures, ainsi dans Une âme au ciel (1878) que Bougueresu peignit alors qu'il était accablé des plus cruels deuils familiaux. Mais des 1860, d'assez froides vignettes néo-grecques comme le Retour des champs ou le Départ du bergei indiquent un sérieux repli stratégique vers des positions plus conformes à la sentimentalité « juste-milieu ». Et le repli devient déroute avec toutes ces toiles de moyen format que l'exposition nous présente en trop grand nombre, tant elles ne pataissent pas, dans l'ensemble, valoir beaucoup mieux que leur titre : Premières caresses, Admiration maternelle, Tricoteuse Petites maraudeuses (!). Au bord du ruisseau, Idylle enfantine, etc.

Ernest Chesneau en fut lui-même, à l'époque, effrayé, qui accusa Bouguereau de « déserter le sanc-tuaire », et le responsable de la désertion, ca fut Goupil. Le marchand Goupil qui, succédant à Durand-Ruel, prit en main en 1866 les affaires de Bouquereau et le poussa à multiplier un type d'œuvres dont raffolait, en particulier, la clientèle américaine. Bouguereau n'est pas le seul artiste avouel un marchand trop entreprenant a rendu de mauvais services, et l'on ne manquera pas de lire dans un catalogue en tous points remarquable les études que Louise d'Arnoncourt et Robert Isaacson ont consacrées au marché français de notre peintre et à ses collectionneurs anglais et américains.

C'est effravant, et le brave

Comme on s'en doute à propos d'un vieux briscard comme Bouque-

reau, la désertion ne fut pas définitive, et il s'illustra jusqu'à la fin de sa vie per de grandes compositions religieuses extrêmement savantes. un pau froides et même glacées, aussi raffinées d'exécution que conventionnelles de sentiment, L'invention ne leur fait pourtant pas défaut, et si l'on hésite un peu devant la Pieta de 1876 qui le fit comparer à Michel-Ange, on ne refusera pas une certaine force aux Saintes Femmes au tombeau, à la Flagellation, à Premier Deuil, surtout, dont la composition ovramidale (fi ! la vilaine chose et le vilain mot!) s'enlève sur un fond de ténèbres et de fumée fort artistiquement décrit.

Le meilleur de Bouguereau, il nous semble qu'on le trouve dans ses scènes mythologiques. Aimererez-vous Homère et son guide 7 Sans doute pas, et moins encore cette Primavera entourée de ieunes filles à peu près aussi stimulantes et véridiques que les tétes en cire dont s'ornaient jadis les vitrines de coiffeurs. Mais la Promenade à âne, maloré un titre ridicule. conserve de beaux souvenirs du saltarello » que l'on dansait encore à l'époque dans les villages italiens, et la Naissance de Vénus demeure, au-delà de faciles dédains, une œuvre de grande maîtrise, qui conclut avec dignité une histoire en même temps qu'elle accompagne le renouveau païen de la fin du siècle.

Quant à l'Enlèvement de Psyché et aux Baigneuses que l'auteur du catalogue, avec une audace qui n'est des sans raison, compare à celles que Picasso peignit dans les années 20, il n'est pas fréquent de rencontrer images aussi séduisantes et déculpabilisées du désir. Les beaux coros nus de la Jeunesse de Bacchus (un tblesu qui devrait être à Orsay) disent peut-être la fin d'un monde, mais c'est un monde qui a eu sa grandeur et qui a su disparaître sans se renier.

ANDRÉ FERMIGIER.

★ Јизери¹ал 6 mai.

#### LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

#### M. André Miquel succède à M. Alain Gourdon

M. André Miquel, arabisant et professeur au Collège de France depuis 1976, succède comme admi-nistrateur de la Bibliothèque natio-nale à M. Alain Gourdon, conseiller J'ai retrouvé au Palais des intensité immédiate des que les quatre robots sont déhalés des cinmaître à la Cour des comptes, et tres dans leurs cages de verre. Ils pamphlétaire sous le pseudonyme de sutur qui m'avaient troublé à sont terrifiants ces robots, d'une Julien Cheverny. La nomination de laideur insoutenable et le beau Jorg M. Miquel par M. Jacques Lang. ministre de la culture, qui a obtenu avant, poignets cassés, fait peine à la tutelle de la BN en 1981, peut voir. Dans la nuit de ces relations être présentée, et perçue, comme un gage donné aux scientifiques alors échevelées, ce sera quand même du tréfonds de leur être mécanisé que que leurs conditions de travail, dans l'honorable établissement, ne cessent de se dégrader (le Monde daté 18-19 décembre 1983). Mais l'évictruiste. Béjart n'aurait créé que ce frisson-là qu'il aurait gagné la partion du fonctionnaire et pamphlé-taire paraît être le premier motif de Heureusement, pour trancher ce changement d'administrateur.

M. Alain Gourdon, qui est présenté, et se présente lui-même voloi tiers, comme - un ami personnel de M. Mitterrand ., est le premier haut fonctionnaire qui, nommé depuis 1981, est déplacé par le gouvernement de M. Manroy. Sa présence à la Bibliothèque nationale aura été brève; elle lui aura permis de mettre à mu quelques-uns des maux dont pâtit cet établissement prestigieux,

#### VARIÉTÉS Marcel Dadi et Pierre Bachelet

Compositeur de la musique des films de Just Jacckin (Emmanuelle, Gwendoline |, Pierre Bachelet a mixé un curieux mélange en prenant la voix de Georges Moustaki et un répertoire que n'aurait pas renié Alain Barrière, le chanteur des romances de guinguette des années 60. Bachelet est un des chanteurs populaires d'aujourd'hui avec des chansons de facture traditionnelle somme

En première partie du spectacle dont Pierre Bachelet est la tête d'affiche, revoici Marcel Dadi, le guitariste spécialiste en France du « pic-king », qui a choisi cette fois-ci de jouer en solo et de convaincre une partie du grand public du charme de son jeu, de ses vibrations et de ses émotions. Il y parvient avec bonheur et sans didactisme. - C.F.

★ Olympia, 20 h 30.

toute honorables.

■ LA COMEDIE FRANÇAISE ET LE THEATRE DE L'EUROPE (Odéon) lèveront leurs rideaux avec une heure de retard ce 16 février. Les personnels de ces établissements participe-ront ninsi à la journée d'action de la fonction publique organisée par la CGT devant l'insuffisance des augmentations de salaires prévues pour 1984.

mal entretenu, mal équipé, chaque

année davantage. M. Gourdon n'est pas responsable de cette situation, mais ses insolences de pamphlétaire, son goût du paradoxe, auront exaspéré, dans ce contexte, les lecteurs et les employés de la Bibliothèque. Pour des raisons aires, ses relations avec so ministère de tutelle se sont détériorées, l'un et l'autre se renvoyant la charge des péchés que M. Miquel va désormais devoir laver.

Ce dernier obtiendra-t-il que soient enfin créer les quelque cent cinquante postes qui ont été promis, mais qu'on ne parvient pas à financer. De toute façon, on ne répondrait ainsi qu'à quelques-uns des immenses besoins de la grande maison de la rue de Richelieu. - F. E.

[Né le 26 septembre 1929 à Mêze (Hérault), M. André Miquel a été élève à l'École normale supérieure. Agrégé de grammaire, docteur ès lettres, il est secrétaire général de la mission archéo logique française en Ethiopie en 1955 puis professeur au tycée Blaise-Pascal de Clermout-Ferrand en 1956. De 1957 à 1961, il est chargé du secteur Afrique-Asie au service de l'enseigne-ment de la direction générale des affaires culturelles et techniques au ministère des affaires êtrangères.

Chef de la mission universitaire francaise en République arabe unie, M. André Miquel est détenu par les autorités égyptiennes du 24 novembre 1961 au 7 avril 1962. Jugé avec plu-sieurs diplomates français accusés d'espionnage, il est remis en liberté au terme du procès.

De 1962 à 1964, il est maître assis tant à Aix-en-Provence, pais à l'École pratique des hautes études jusqu'en 1968. Maitre de conférences au centre 1900, Multire de Vincennes de 1968 à 1970, il dévient ensuite professeur à l'université de Paris-III jusqu'en 1976, aunée au cours de laquelle il est nommé professeur titulaire au Collège de France, à la chaire de langue et littérature arabes classiques.

M. André Miquel est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la littérature et la civilisation arabes, notamment la Géo-graphie humaine du monde musulman (Monton-De Gruyter).]

■ MORT DE ROGER VAN MUL-EMORT DE ROUSEN, VALVANDEN, homme de théfatre et consèdien, est mort dimanche 12 février à son domicile de Wasquebal (Nord). Il était âgé de souvanteqpx sner

[Pionnier de la décentralisation théa-trale au lendemain de la guerre, il avait fondé dans le Nord la première grande compagnic régionale, le Lion des Flandres. Metteur en scène pour la télévision de Lille et Télé-Luxembourg, acteur 

# THÉATRE

«LUMIÈRES DE BOHÊME», de Valle Inclan

#### Le rire de la colère

La prèce de Valle Inclan, Lumières de Bohème, a toujours été considérée comme injouable, même en Espagne. A cause du nombre de personnages et de changements de décors. A cause, surtout, du foisonnement désordonné des situations et des caractères. L'histoire, la dérive nocturne de Maximo Estrella (José Maria Rodero), poète aveugle. misérable et mégalomane, et de Don Latino (Carlos Lucena), parasite un peu clochard et pas mal filou, reprend la tradition des voyages initiatiques dans les romans picaresques de l'époque baroque. Baroque, la pièce l'est au plus

haut point. Les deux compagnons traversent mille épreuves, rencontrent des types sociaux représentatifs, avant d'atteindre leur destin : pour le poête, la mort : pour Don Latino, l'argent d'un billet de loterie. Les personnages sont pris, comme les boules du Loto, dans un tourbillon violent qui les fait se cogner. Il n'y a entre eux d'autre rapport - ni psychologique ni affectif - que ces heurts qui modifient leurs parcours. Les comédiens doivent concentrer leur interprétation sur une séquence, un fragment de séquence, et passer à tout autre chose. Le metteur en scène, Lluis Pasqual, dit ( le Monde daté 5-

6 tévrierr) qu'il leur a fait utiliser les styles en usage dans le théatre espagnol, de la zarzuela au grand mélodrame, et c'est un fait qu'ils ne craignent pas l'enflure pathétique. La difficulté essentielle est de tra-

duire concrètement sur le plateau l'espernento, cette distorsion grotesque de la vision, cette forme de tragique caricaturé dans les larmes et le rire de colère. Valle Inclan a voulu que la pièce en soit une illustration. Si on surmonte la difficulté, le reste va de soi - mais pour les specialeurs qui ne comprendent pas l'espagnol, c'est dur. Lluis Pasqual. en tout cas, donne au spectacle une vraie force, dans un puissant mouvement sans rupture, grace au décor de Fabia Puigserver - des panneaux qui se lèvent, s'abaissent, délimitent des couloirs, des espaces scupités par la lumière. La seconde partie s'étend sur un sythme plus grave sans changement de lieu. Entre les murs gris, le sol est recouvert de terre que les fossoyeurs ratissent, et le poète meurt, les écrivains à la mode poursuivent leurs querelles, et le noir retombe, lourd comme un poids sur le cœur.

COLETTE GODARD. ★ Odéan-Théâtre de l'Europe,
20 h 30, jusqu'au 20 février.

#### « DÉSIRÉ », de Sacha Guitry

#### Un ministre à Deauville

En lever de rideau, avant la comédie de Sacha Guitry. Désiré, est pro-jeté un peut film : des images de peintres, écrivains, que Guitry avait filmés en 1914, au temps du muet. Il avait assemblé ces séquences avant la fin de sa vie, et il s'était filmé luimême, les présentant au public.

L'image est assez belle ; à droite, il y a le visage de Mallarmé, peint par Renoir. Le film est noir et blanc, mais ce petit visage a une présence extraordinaire, très colorée, très enfantine. A gauche, une grande main en bronze de Rodin, noueuse, dressée en l'air, semble se tendre vers Mallarmé, vouloir le voler, et s'enfuir. Entre le visage et la main, Sacha Guitry est assis devant son bureau, amaieri, remontant sans cesse ses lunettes qui tombent, du bout de l'index.

Avec beaucoup de gentillesse et de drôlerie il explique qu'en 1914 les caméras de cinéma n'étaient pas une chose si courante, et que les images que nous allons voir ne sont pas terribles, mais qu'il avait voulu garder chez lui les visages, en mouvement, des personnes qu'il aimait.

Et c'est Monet dans le jardin de Giverny, peignant sous de grands parasols, avec des chiens minuscules qui courent partout sur les nénuphars, ou Degas qui passe sur le boulevard en coup de vent, ou Sarah Bernhardt, merveilleuse, dans un voile blanc. Guitry nous dit que c'est le jour où, pour la première et la dernière fois, elle a voulu mettre une iambe artificielle, elle rit aux éclais. elle a des veux magnifiques, elle rayonne de beauté, de galeté, on dirait une jeune arlésienne, c'est étonnant car elle n'est pas ressemblante comme cela sur ses photos

La plus belle image, c'est peutêtre Renair, les mains insirmes et bandées, peignant quand même : son fils lui passe les pinceaux, la palette, c'est Jean Renoir, petit garçon, et il a exactement la même tête, le même regard, que beaucoup plus tard lorsqu'il a filmé Une partie de campagne et tout le reste, c'est émou-

Après le film, c'est la comédic, Désiré. Histoire d'un ministre (celui des postes et télégraphes), qui passe quatre jours à Deauville dans la villa de sa • maîtresse •. une actrice (Guitry fait dire au valet de chambre que les hommes politiques sont tous des provinciaux et qu'ils se croient obligés d'avoir des maitresses », pour faire un peu parisiens, c'était peut-être vrai, à l'épo-

La pièce est avant tout une analyse, très pertinente, très féroce, de la cohabitation, dans des domiciles limités, de deux classes de société. les patrons et les domestiques, situation mille fois traitée au théatre depuis Molière et Marivaux, mais Guilty montre bien comment les domestiques savent à peu près tout des patrons, et pour cela les méprisent, ou les haïssent, alors que les patrons ne savent, ne veulent rien savoir, des domestiques, qu'ils se contentent de craindre, de suspecter, de renvoyer.

L'excellent Jean-Claude Brialy n'est pas tout à l'ait dans ses pompes, pour une fois, dans le rôle du valet de chambre. Marie-José Nat. en maîtresse de maison, a presque trop

MICHEL COURNOT. ★ Edouard-V11, 20 h 30.

#### Création d'un Festival des festivals de films « aventure, découverte, nature »

nisés des festivals spécialisés où sont autérieurement primés. primės les meilleurs films - nationature . La Rochelle (voile). Toulon (mer et exploration), Vénissieux (canoë-kayak). Hilaire-du-Thouvet (vol libre). La Chapelle-en-Vercors (spéléolo-gie), La Plagne, etc., ont conquis une réputation internationale en présentant - ce qui se fait de mieux -dans ces divers domaines.

Paradoxalement, pour les habitants d'autres villes - à commencer par Paris -, cette production cinématographique, bors circuit commercial, est quasiment perdue hormis ce qu'en donne la télévision. Pour mettre un terme à ce « véritable gaspillage », vient d'être décidée la création d'un Festival des festi-

la mit, de Vercors, il fonda aussi à Paris

la société de production Maisons Films.]

• L'ACTRICE AMÉRICAINE ETHEL MERMAN EST MORTE à New-York mercredi 15 février. Elle

était âgée de soixante-quinze ans. Ethel Merman avait été l'une des têtes d'affi-

che des comédies musicales en jouant

notamment Gershwin (Girl Crazy). Gypsy. et Hello! Dolly. Chantense à la yoix puissante. Ethel Merman avait

Chaque année, dans quelque vals, sans compétition, qui présendouze villes de France, sont orga- tera à travers la France les films

La première de ces manifestations naux et mondiaux - tournes sous le se déroulers à Paris des l'an pro-triple signe : aventure, découverte, chain avant de tourner dans les métropoles régionales, pour commencer. M. Rodolphe Pesce, député-maire de Valence et dejà président du festival de La Chapelle-en-Vercors, assumera la présidence de la nouvelle organisation. Rapporteur du budget de la culture, il a délégué son chef de cabinet à la - réunion de fondation qui rassemblait les représentants des divers festivals autour du docteur Henri Baixe, fondateur à Toulon de la plus ancienne de ces manifestations (1954). Les objectifs de la nouvelle asso-

ciation (loi de 1901) ont retenu l'attention des ministères de la culture et du temps libre. Leur intervention portera sur une aide à la « tournée » en France, notamment pour le tirage des indispensables copies de films. « lesquelles permettront la préservation d'un patrimoine par la création ou l'enrichis-sement de cinémathèques ».

#### JEAN RAMBAUD.

(1) En attendant la prochaine installation d'un siège du Festival des festi-vals, tenseignements : Festival international du film maritime et d'exploration, 14, rue Peirese, 83000 Toulon.



tank to his your

William Park

建铁煤工 医多形术

UNE SÉLECTION HEBDOMADAIRE

spécialement destinée à ses lecteurs résidant à l'étranger

Exemplaire spécimen sur demande

théâtre

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

DON JUAN ET SON VALET - TEP (364-80-80), 20 h 30. ASSASSINO ASSASSINO - Potialère (261-44-16), 20 h 45. ORLAMONDE - TAI Thestre (278-10-79), 22 h 15. EXTRAVAGANCES - Espace Kires (373-50-25), 20 h 30. MUCHE - L'Econe (542-71-16),

Les salles subventionnées SALLE FAVART (296-06-11), 19 h 30 : COMEDIE-FRANÇAISE (296-10-20), 21 h 30: Est-il bon? Est-il mechant? ODÉON (Théatre de l'Europe) (325-70-32), 21 h 30 : Luces de Bohemia de Valle Incian.

PETIT ODÉON (Théâtre de l'Europe) (325-70-32), 18 h 30 : Bons offices. (32-70-32), 18 h 30: Bons chices.

BEAUBOURG (277-12-33), - ChiésanVidéo: 12 h 30 à 21 h 30: VidéoThéâtre: Nouveaux films Bpi; 16 h:
Châteaux du Val de Loire, de C. Vilandebo; 19 h: Boris Vian, de R. Bernard;
15 h: Arsulf Rainer, mort et sacrifice;
18 h: Bicanale de Whitney Museum. THEATRE DE LA VILLE (274-22-77). 18 h 30 : Maria Carta; 20 h 30 : le Tar-

CARRE SILVIA-MONFORT (531-

#### Les autres salles

A DEJAZET (887-97-34), 20. h 30 : Tchouk Tchouk Nougah; 22 h 30 : le Voyage à Berlin. ALIS (357-42-14), 20 h : Grand Magasin. ALLIANCE FRANÇAISE (544-72-30), 20 h 30 : le Livre des délectations et du

ANTOINE (208-77-71), 18 h 30 : Hamlet ; 20 h 45 : Nos premiers gdieuz. ATELIER (606-49-24), 21 h, : la Bagarre. BASTULLE (357-42-14) 20 h: Dis Joe;

21 b : les Blouses. BOUFFES-PARISIENS (296-60-24), 21 h : les Trois Jeanne. CALYPSO (272-25-95), 20 h 45 : Läche-

CARREFOUR DE L'ESPRIT (633-48-65), 20 h 30 : Zod, zod, zod, isque.
CARTOUCHERIE, Tempéte (328-36-36), 20 h 30 : Albatros. — Théitre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Heari IV. CENTRE CULTUREL DU XVII (227-68-81), 20 h 30: Souvenirs de Salma.
CITÉ INTERNATIONALE (589-38-69),
Galerie 20 h 30: Sourire oblique; Resserve 20 h 30: h Mêre confidence;
Grand Théâtre, 20 h 30: le Cercle de

COMEDIE-CAUMARTIN (742-43-41), 21 h : Reviens dormir à l'Elysée. COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉI (720-08-24), 20 h 45 : Chacun sa vérité. COMÉDIE ITALIENNE (321-22-22), 20 h 30 : la Manie de la villégiature. COMÉDIE DE PARIS (281-00-11), 21 h : les Marchands de gloire, DAUNOU (261-69-14), 21 h : la Chienlit.

DÉCHARGEURS (236-00-02), 19 h : les Eaux et Forêts ; 20 h 30 : Gertrud, morte cet après-midi ; 22 h : Roubaud poèmes. EDOUARD-VII (742-57-49), 20 h 30 ;

ESCALIER D'OR (523-15-10), 21 h': ESPACE MARAIS (584-09-31), 22 h 30 : Un milieu sous la mère.

ESSAION (278-46-42), 1 : 20 h 30 : les Chaises ; II : 20 h 30 : Chant dans la mit. FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE (237-41-56), 20 h 30 : Bio-

FONTAINE (874-74-40), 22 h : Betnilles. GAITE-MONTPARNASSE (322-16-18), 20 h 45 : Grand-Père.

GALERIE 55 (326-63-51), 20 h 30 : Who's afraid of Virginia Woolf? HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice charve; 20 h 30 : la Leçon : 21 h 30 : les Cerises rouges. LA BRUYERE (874-76-99), 21 b : William I".



LIERRE-THÊATRE ( 20 h 45 : Prométhée enchaîgé, LUCERNAIRE (544-57-34), L 18 h 30 : Noces de cire : 20 h 30 : Stratégie pour deux jambons : 22 h 15 : Un antobas pour Mathilda. — IL 20 h 15 : Six houres an plus tard; 22 h 30 : k Frigo. — Petite salle, 18 h 30 : Plque et pique et follet dane; 22 h 30 : Oy, Moyshele, mon fils, LYS MONTPARNASSE (327-88-61), 20 h 30 : Labiche de poche.

MARAIS (278-03-53), 20 h 30 : Le roi se MARIE-STUART (508-17-80), 22 h : Poivre de Cayenna, (MARIGNY, Grande suite (256-04-41), 20 h 30: Antant en emporte le vent. — Saille Galriei (225-20-74), 21 h : le Don d'Adèle.

MATHURINS (265-90-00), 21 h : la Femme assise. MRCHEL (265-35-02), 21 h 15 : On dinera MICHODIÈRE (742-95-22), 20 h 30 : MOGADOR (285-45-30), 20 h 30 : Cy-MONTPARNASSE (320-89-90), 21 h: Tchin tchin. - Pethe salle, 20 h 30: Saint-Simon le voyeux; 22 h: Chant du

PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 : la Fille sur la banquette arrière.
PALAIS DES SPORTS (828-40-90),
20 h 30 : Ua homme nommé Jéssa. PARC DE LA VILLETTE, sons chaptens (240-27-28), 20 h 30 : Parience... Patience dans Fazur.

PLAISANCE (320-00-06), 20 h 30 : le POCHE (548-92-97), 20 h 30 : le Pharaon PORTE-SAINT-MARTIN (607-37-53), ZI B : S. Z.

RENAISSANCE (208-18-50), 20 h 30 :
Vincent et Margot.
STUDRO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-35-10), 21 h : Aguès.

TAI TH. D'ESSAI (278-10-79), L 20 h 30 : le Horia. – IL 20 h 30 : Huis cion. THÉAIRE A-BOURVIL (373-47-84), 20 h : J'paye, J'veux voir ton truc; 21 h 15 : Yen marr... ez vous; 22 h 15 : les

THÉATRE PEDGAR (322-11-02), 20 h 15 : les Babas-cadres ; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. THÉATRE DE DIX-HEURES (606-07-48), 21 h : Fils de butte ou les sei-(7-48), 21 h : Fis de butte ou les sei-moi les ciaquettes.

CARREFOUR DE LA DIFFÉRENCE (372-00-15), 20 h 30 : Ferdaous... une voix en enfer.

(7-48), 21 h : Fis de butte ou les sei-gneurs de Montmartre.

THÉATRE DE PARIS, Petite sulle (280-09-30), 20 h 30 : Rayon femmes fortes.

THÉATRE PRÉSENT (203-02-55). 09-30), 20 h 30 : Rayon femmes fortes. THÉATRE PRÉSENT (203-02-55), 20 h 30 : Vers Damas.

THÉATRE DU ROND-POINT (256-70-80), 20 h 30 : Savannah Bay. — Petite selle, 20 h 30 : Enfance. THL 7 (262-80-81), 21 h : la Visite THEATRE 13 (588-16-30), 20 h 30 : Long vovage vers la nuit. THEATRE DU TEMPS (355-10-88), 21 h : Médée. THÉATRE DE LA VILLA (542-80-72), 21 h : Taillear pour dames. TOURTOUR (887-82-48), 21 h 45 : les

TRISTAN-BERNARD (522-08-40), TROIS SUR QUATRE (327-09-16), 22 h : Acteur... est acteur... est acteur, VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 30 : l'Eti-

### Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h : On perd les pétales. DEUX-ANES (606-10-26), 21 h : l'impôt

PALAIS DES CONGRES (758-13-73), 20 h 30 : Ballet du XX siècle M. Béjart (Mosse nour le terros (utur) THÉATRE DE PARIS (280-09-30), 20 h 30 : Carmen, Ballet A. Gades. TH. DE LA PLAINE (250-15-65), 20 h 30 : Cie A.-Dreyfus. THL 18 (226-47-47), 20 h : Résonances; 22 h : Lutin sous la lune.

#### Le music-hall

BOBINO (322-74-84), 20 h 45 : F. Thi-CENTRE MANDAPA (589-01-60), 20 h 30 : Tran Quang Hai, Bach Yen, Bich Thuan. ESPACE CARDIN (266-17-81), 20 h 30 : FONTAINE (874-82-34), 20 h 15 : P. Desproges.

GYMNASE (246-79-79), 21 h : Fout et

MAISON DES AMANDIERS (201-56-65), 20 h 45 : Bruant Revue. OLYMPIA (742-25-49), 20 h 30, P. Be-PALAIS DES GLACES (607-49-93), 20 h 30 : J. Edwards. PÉNICHE-OPERA (245-18-20), 21 h : les Garcons « Boris super Vian ». TH. DE DEX HEURES (606-07-48), 20 h 30 : L. Rocheman. TEMPLIERS (278-91-15), 20 h 30 : Dis-

#### Les concerts

PLEYEL, 20 h 30 : Orchestre de Paris, Dir. : G. Sinopoli (Sinopoli, Brahms, Schumann). PONDATION DE L'ALLEMAGNE, 20 h 30 : H. Negorsen, G. Thérun (Brahms, Liszt, Mendelssohn, Scha-

THEATRE MARIGNY

LOC: 256.04.41 - 256.39.53

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 281-26-29+ (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

#### Jeudi 16 février

mann, A. Watanabe. R. Miyagi (Schu-LUCERNAIRE, 21 h : C. Colmant, T. Fu-

#### Jazz, pop, rock, folk

CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-65-05), 21 h 30 Maxime Saury Jazz Mu-

CHAPELLE DES LOMBARDS (357-CITHEA (357-99-26), 20 h : les Désaxés. DUNOIS (584-72-00), 20 h 30 : Mai Waldron (Santi Debriano, St McCraven, R. Raux, Sam Rivers). FORUM (297-53-47), 21 h, Festival rock franco-allemand, Sprang aus den Wol-

GEORGE KILLIAN'S TAVERN (354-96-91), 22 h : Shangrock. MEMPHIS MELODY (329-60-73), 23 h : M. Anco MEW MORNING (523-51-41), 21 h 30:
F. Lockwood trio.

PETIT JOURNAL (326-28-59), 21 h: Orpheon Orchestra.

PETIT OPPORTUN (236-01-36), 23 h:
Little Big Horn.

SAVOY (277-86-88), 21 h: A. Villeger,
H. Sellin, P.-Y. Saurin, R. Portier.

MANTIN, Th. de POurcq (845-61-50),
20 h 30: Exquise Banquise.

VINCENNES, Th. D.-Serman (374-81-16), 20 h 30: Semiramis; Tour du Villeger,
H. Sellin, P.-Y. Saurin, R. Portier.

SUNSET (261-46-60), 23 h : E. Le Lann, A. Hervé, A. Romano.
TWENTY ONE (260-40-51), 21 h : Trio VIEILLE HERBE (321-33-01), 20 h :

#### En région parisienne

BOERGNY, MC (831-11-45), 20 h 30 : HOMME pour homme.

BOULOGNE-BILLANCOURT, TBB (603-60-44), 20 h 30 : le Roi Victor. CHATILION, Salle des fêtes (657-22-11), 21 h : Chagrin zoologique. CHELLES, CAC (421-20-36), 20 h 45 :

CRÉTEII., Comédie de Créteii (339-21-87), 20 h 45 : La Bulade de Mon-sicur Tadeuz. sicur Tadenz. GENNEVILLIERS, Théatre (793-26-30); 20 h 30 : la Cruche cassée.

# cinéma

#### La Cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) 15 h, Sur le banc, de R. Verusy: 19 h, Cinéma japonais: le Frère aîné et sa sœur cadette, d'Y. Shimazu: 21 h, Venise an cinéma: le Terrorisme à Venise, de G. de

BEAUBOURG (278-35-57) 15 h. Demain il sera trop tard, de L. Moguy; 17 h. Cinéma de la RDA: Christine, de S. Dudow; 19 h. Hommage à B. Fosse; The Affairs of Dobie Gillis, de Don Weis.

#### Les exclusivités

LES ANGES DU MAL (A.) (\*\*) (v.f.) : Arcades, 2 (233-54-58) : Paramount-Marivaux, 2º (296-80-40); Paramount-Montparnasse, 14º (329-90-10). A NOS AMOURS (Fr.): Contrescarpe, 5º (325-78-37); Ambassade, 8º (359-19-08); Parnassions, 14º (329-83-11). LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.): Capri, 2º (508-

11-09).

I.E. B.A. (Fr.-lz.): Gaumont Halles, 1\*
(297-49-70); Vendöme, 2\* (742-97-52);
Sindio de la Harpe, 5\* (634-25-52);
Hautefeuille, 6\* (633-79-38); Gaumont
Colisée, 8\* (359-29-46); H Juillet Bastille, 11\* (357-90-81); Montpermasse Pathé, 14\* (320-12-06).

LA BALLADE DE NARAYAMA (Jap., v.o.) : Quintette, 5 (633-79-38).

LA BELLE CAPTIVE (Fr.) : Denfert

(H. sp.), 14 (321-41-01). LE BON PLAISIR (Fr.): Forum, LE BON PIAISIR (Fr.): Forum, 1"
(297-53-74): Rex, 2" (236-83-93);
UGC Odéon, 6" (325-71-08): Marignan,
8 (359-92-82); UGC Biarritz, 8" (72369-23): Français, 9" (770-33-88); Nation, 12" (343-04-67); Français 13"
(331-56-86): Montparuasse Pathé, 14"
(320-12-06): 14 Juillet Beaugrenelle,
15" (575-79-79): Murat, 16" (65199-75); Pathé Clichy, 18" (522-46-01).
BRAINSTORM (A. v.o.): Saint-Michel,
5" (326-79-17); George V, 8" (56241-46); V.f.: Paramount Opéra, 9" (74256-31).

CANICULE (Fr.) (\*): UGC Montpar-nasse, 6 (544-14-27); UGC Normandie, 8 (359-41-18); UGC Boulevards, 9 (246-66-44). CARMEN (Esp., v.o.) : Cinoche, 6 (633-

77-99).

CHARLOT'S CONNECTION (Fr): Rex. 2º (236-83-93); Paramount-City, 8º (562-45-76); Paramount-Opéra, 9º (742-56-31); UGC Gare de Lyon, 12º (343-01-59); Paramount-Gobelins, 13º (707-12-28); Paramount-Montparasse, 14º (32-90-10); Convention St-Charles, 15º (597-33-00); Images, 18º (522-49-94); Secrétan, (241-77-97).

LE CHOUX DES SEGENEURS (A. v.f.): LE CHOIX DES SEIGNEURS (A., v.f.):

Arcades, 2\* (233-54-58) CLASH (Fr.) (\*) : Ermitage, 8\* (359-LES COMPÈRES (Pr.) : Gorge V, 8 (562-41-46) ; Français, 9 (770-33-88) ; Paramount Montparnasse, 14 (329-

CONCILE D'AMOUR (All., v.o.) (\*\*):
Movies, 1st (260-43-99); Olympic
Luxembourg, 6\* (633-97-77). CHRISTINE (A., v.o.): George V. 8-(562-41-46); Marignan, 8- (359-92-82). - V.I.: Français, 9- (770-33-88); MontLES DEEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTÉ (Bost-A., v.f.) : Impérial Pathé, 2 (742-72-52).

DIVA (Fr.): Rivoli Beanbourg, 4 (272-63-32); Cinoche, 6 (633-10-82). 63-32); Cinoche, 6' (633-10-82).

DON CAMTILLO (it., V): Rez, 2' (236-83-93); UGC Dauton, 6' (329-42-62); Normandia, 8' (359-41-18); Ermitage, 8' (359-15-71); UGC Boulevards, 9' (246-66-44); UGC Gare de Lyon, 12' (343-01-59); UGC Gobelins, 13' (336-23-44); Miremar, 14' (320-89-52); Mistral, 14' (339-52-43); UGC Convention, 15' (828-20-64); Secrétan, 19' (241-77-99).

77-99).
L'EDUCATION DE RITA (Augl., v.o.) :
Ciné-Beaubourg, 3\* (271-52-36) (; UGC.
Odéon, 6\* (325-71-08) ; UGC ChampsBysées, 3\* (339-12-15) ; Parnassicus, 14\*
(320-30-19) ; 14-Juillet-Beaugrenelle,
15\* (575-79-79) ; (v.f.) : UGC Opéra, 2\*
(261-50-32). ERENDIRA (Franco-Mex., v.o.): Quin-tette, 5 (633-79-38).

L'ETÉ MEURTRIER (Fr.) : Elyaces Lin-cola, 8º (359-36-14) ; Paris Loisirs Bowız. 12- (606-64-98).

FAUX FUVANIS (F), Stadio 43, 9 (770-63-40), H. sp.

LA FORRE DES TENEBRES (A) (\*):
UGC Marbeaf, 8 (225-18-45). – Vf.:
UGC Rotonde, 6 (633-08-22); UGC
Boulevards, 9 (246-66-44).

Boulcvards, 9 (246-66-44).

ET VOGUE LE NAVIRE (IL., v.o.): Gammont Halles, 1\* (297-49-70); UGC Opéra, 2\* (261-50-32); Studio de la Harpe, 5\* (634-25-52); UGC Odéon, 6\* (325-71-08): Pagode, 7\* (705-12-15); Gaumont Ambassade, 8\* (359-19-08); Montparnos, 14\* (327-52-37).

FLASHIDANCE (A., v.o.): Marbenf, 3\* (225-18-45). FRERES DE SANG (A., v.o.) (\*): 7" Art Besnbourg, 4 (278-34-15) (H. sp.).

GANDHI (Brit., v.o.) : Cluny Palace, 5-(354-07-76).

(354-07-76).

LE GRAND CARNAVAL (Fr.): UGC Opéra, 2° (261-50-32).

GWENDOLINE (Fr.): Forum, 1° (297-53-94); UGC Opéra, 2° (261-50-32); Paramount-Odéoa, 6° (325-59-83); Bretagne, 6° (222-57-97). Publicia St. Germain, 6° (720-76-23); Marignam, 8° (359-92-82); Paramount-City, 8° (562-45-76); Publicia-Elyaées, 8° (720-76-23); Paramount-Opéra, 9° (742-56-31); Max Linder, 9° (770-40-04); Paramount-Basille, 12° (343-79-17); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03); Fauvette, 13° (331-56-86); Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10); Convention -St-Charles, 15° (579-33-00); Paramount-Mailles, 17° (758-24-24); Paramount-Montmartre, 18° (606-34-25); Pathé-Wepler, 18° (522-46-01).

JACQUES MESRINE (Fr.) (\*\*): Holly-wood Boulevard, 9\* (770-10-41). JAMAIS PILIS JAMAIS (A. v.o.): UGC

JAMAIS PLUS JAMAIS (A. v.o.): UGC
Ermitage, 8° (359-15-71).

LE JOL1 CCEUR (Fr.): Berlitz, 2° (74260-33); Richelien, 2° (233-56-70); Ambassada, 8° (359-19-08); Nation, 12°
(343-04-67); Fauvette, 13° (33156-86); Miramar, 14° (320-89-52); Mistral, 14° (539-52-43); Gaumont Convention, 15° (828-42-77); Pathé Clicky, 18°
(522-46-01); Gaumont Gambetta, 20°
(636-10-96).

(636-10-96).

LE JOUR D'APRES (A., v.a.): Gaumont Halles, 1\* (297-49-70); St-Germain Village, 5\* (633-63-20); Gaumont Ambasade, 8\* (359-19-08); (v.f.): Berlitz, 2\* (742-60-33); Richelien, 2\* (223-56-70); Bretagne, 6\* (222-57-97).

JOY (FR.) (\*\*): Arcades, 2\* (233-54-58). ERULL (A., v.o.) : Forum Orient-Express, 1" (233-42-26) ; Quintotte, 5" (633-

79-38); Georgo V. 8\* (562-41-46); Parnassiens, 14\* (329-83-11). — V.L.; Manéville, 9\* (770-72-86); Lumière, 9\* (246-49-07); Montparnos, 14\* (327-52-37); Mistral, 14\* (539-52-43); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00); Parasonnt Montmarter, 18\* (606-34-25); Images, 18\* (322-47-94).

LOUESIANE (Fr.): Paramount Masivaux, 2\* (296-80-40); Paramount Masivaux, 2\* (296-63-40); Paramount Masignon, 8\* (359-31-97); Paramount Opéra, 9\* (742-66-31); Paramount Galaxia, 13\* (580-18-03); Paramount Galaxia, 13\* (580-18-03); Paramount Montpernaste, 14\* (329-90-10); Paramount Montpernaste, 14\* (540-45-91); Convention St-Charlet, 15\* (570-33-00); Paramount Masibot, 17\* (548-24-24); Passy, 16\* (288-62-34).

LE MARGINAL (Fr.): Gammont Ambas-4-26-26-108

LE MARGINAL (Fr.) : Garmont Amber sade, 8 (359-19-08).

MEGAVIXENS (A., v.o.) (\*\*): 7- Art Beaubourg, 4 (278-34-15); Parmassium, 14 (329-83-11). LE MONDE SELON GARP (A. v.o.) :

LEGERATE, & (544-57-34). LES MOTS POUR LE DIRE (Fr.), Marbouf, & (225-18-45).

bouf, 8' (225-18-45).

NUAGES FLOTTANTS (Jap., v.o.):
Olympic Limenthoung, 6' (633-97-77);
Olympic Entropht, 14' (545-35-38);
Acacies, 17' (764-97-83).

LES PARENTS NE SONT PAS SIMPLES CETTE ANNÉE (Ft.): Richeliou, 2' (233-56-70); Berlitz, 2' (74260-33); Chury Palace, 5' (354-07-76);
Le Paris, 8' (359-33-99); Montparace,
14' (327-52-37); Mistral, 14' (58952-43); Gaumont Convention, 15' (82842-27); Gaumont Gambetta, 20' (63610-96).

PRÉNOM CARMEN (Ft.): Forem

42-27); Gammont Gambetta, 20 (63610-96).

PRÉNOM CARMEN (Fr.): Forem
Orient Euprese, 1\* (233-42-26); Paramount Marivanz, 2\* (296-80-40); St.
André-des-Arns, 6\* (326-80-25); Parbibiris
Champs-Elysées, 8\* (720-76-23); Paramount Odéon, 6\* (325-59-83); MonteCarlo, 3\* (225-69-83); 14-juillet Bastille, 11\* (700-21-65); Paramount Montparnasse, 14\* (329-90-10).

PTH CON (Fr.): Impérial, 2\* (74272-52); UGC Rotonde, 6\* (633-08-22).

IA QUATRIÈME DIMENSION (A.,
v.o.): Forma, 1\* (297-53-74); CinéBeaubourg, 3\* (271-52-36); Quimette,
5\* (633-79-38); UGC Damton, 6\* (32942-62); George-V, 8\* (562-41-46); Colisée, 8\* (359-29-46); Parasasions, 14\*
(329-83-11). — Vf.: Rez, 2\* (23683-93); UGC Montparnasse, 6\* (54414-27); UGC Bonlevards, 9\* (24666-44); UGC Gare-de Lyon, 12\*
(343-04-67); UGC Gobelins, 13\* (33623-44); Mistral, 14\* (539-52-43); Para-

#### LES FILMS NOUVEAUX

IES CAVALIERS DE L'ORAGE, film franco-yougosiave de Gérard Vergez : Rex, 2 (236-83-93) ; Berlitz, 2: (742-60-33) ; UGC Opéra, 2: (261-50-32) ; Ciné Beaubourg, 3: (271-52-36) ; Cluny-Palace, 5: (354-07-76) ; UGC Montparmasse, 6: (544-14-27) ; Ambassade, 8: (359-19-08) ; UGC Biarritz, 8: (723-69-23) ; UGC Gobelins, 13: (336-23-44) : Gaumont Sod, 14: (327-84-50) ; Kinopancrauss, 15: (306-50-50) ; Murrat, 16: (651-99-75) ; Patibé Clichy, 18: (522-46-01).

46-01).

EMMANUELLE 4, film français de Francis Lerci (\*\*): Forum, 1\* (297-53-74): Richelleu, 2\* (233-56-70); Cluny Ecoles, 5\* (354-20-12): Marignan, 8\* (359-92-82); George-V, 8\* (562-41-46): Saint-Lazare Pasquier, 8\* (387-35-43); Prançais, 9\* (770-33-88): Manséville, 9\* (770-78-86): Fauvetta, 19\* (331-60-74); Mistral, 14\* (539-52-43); Mostparnasse-Pathé, 1\* (320-12-06); UGC Convention, 15\* (320-12-06); UGC Convention, 15\* (522-47-94); Gaumont Gambetta, 20\* (636-10-96.

LE GARDE DU CORPS, film fran-LE GARDE DU CORPS, film fran-cais de François Leterner: Forau-Orient Express, 1\* (233-42-26); Rex, 2\* (236-83-93); UGC Opéra, 2\* (261-50-32); Ciné Beaubourg, 3\* (271-52-36); UGC Odéon, 6\* (325-71-08); UGC Montparnasse, 6\* (544-14-27); UGC Normandie, 8\* (359-41-18); UGC Baulevard, 9\* (246-66-44); UGC Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); UGC Gobelins, 13\* (336-23-44); Mirramar, 14\* (320-89-52); UGC Convention, 15\* (828-20-64); Murat, 16\* (651-99-75); Paramount Montmartre, 19\* (606-34-25); Secrétan, 19\* (241-77-99). LE LÉZARD NOIR, film japoneis de

LE LÉZARD NOIR, film japonsis de Kinji Fukasako, v.o.: Movies, je (260-43-99); Olympic Luxem-bourg, & (633-97-77); Olympic Belzac, & (561-10-60);

Belzac, 8 (361-10-60);

MEIN VATER, film allemand de Fritz Poppenhers, v.o.: Saint-André des Arts, & (326-80-25);

LE RETOUR DE L'ÉTALON NOIR, film américain de Robert Dalva, v.o.: Forum Orient Expresa, 1= (233-42-26); Quintette, 5- (633-79-38); Marigaran, 8- (339-92-82); George V, 3- (562-41-46); v.f.: Impérial, 2- (742-72-52); Français, 9- (770-33-88); Lamières, 9- (246-49-07); Françaic, 13- (330-56-86); Montparmasse Pathé, 14- (320-12-06); Parmassiens, 14- (320-30-19); Clichy Pathé, 18- (522-46-01).

RUSTY JAMES, film américain de

RUSTY JAMES, film sméricain de Francis Ford Coppola, v.o.: Forum Arcen-Cici, 1" (297-53-74); Han-Arc-en-Ciel, 1= (297-53-74); Hantefenille, 6+ (633-79-38); La Pagode, 7- (705-12-15); Marignan, 8+
(359-92-82); George-V. 8- (56241-46); Parnassicas, 14+ (32983-11); PM Saint-Jacques, 14+
(589-68-42); 14-Millet Beaugremelle, 15+ (575-79-79); v.f.: Gaumont Richelien, 2+ (233-56-70);
Saint-Lazare Pasquier, 8+ (38735-43); Maxfeville, 9+ (770-72-86);
Français, 9+ (770-33-88); Nations,
12+ (343-04-67); Athéna, 12+ (34307-48); Paramount Galaxie, 13(580-18-03); Montparnasse Pathé, (\$80-18-03); Montparasses Pathé, 14 (320-12-06); Gaumont Sud, 14 (327-34-50); Gaumont Convention, 15 (\$28-44-27); Victor Hugo, 16 (727-49-75); Pathé Wepler, 18 (\$22-46-01);

LE SECRET DES SELENITES, ilim français de Jean Image: Gau-mont Richelien, 2º (233-56-70); Saim-Ambrotse, 11º (700-89-16); Gaumont Sed, 14º (327-84-50); Grand Provide 14º (454-48-83) Grand Pavois, 15 (554-48-85).

moure Montmartre, 19 (606-34-25); Images, 18 (522-47-94). RETENEZ-MOI OU JE FAIS UN MAL-HEUR (Fr.): UGC Marbonf, 8º (225-18-45).

Ě

**5** 

The state of the s

LE RETOUR DU JEDI (A., v.f.): Capri, 2\* (508-11-69). LE ROI DES SINGES (Ch. v.f.): Marais, 4 (278-47-86).

4 (278-47-86).

RONDE DE NUIT (Fr.): George-V, & (562-41-46); Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paris Ciné, 10 (770-21-71).

RUE BARBARE (Fr.) (\*): Paramount City Trionophe, & (562-45-76); Paramount City Trionophe, & (562-45-76); Paramount Bastille, 12 (342-79-17); Paramount Moniparasse, 14 (329-90-10); Paramount Maillot, 17 (758-24-24).

RUE CASIES-NEGRES (Fr.): 14-Juillet Parasse, 6 (326-58-00); Saint-Ambrolse, 11 (700-89-16); Gains Rochechouart, 9 (878-81-77).

STAR WAR: LA SAGA (A., vo.), iz

STAR WAR, LA SAGA (A., vo.), is Guerre des étoiles, L'empire courre-attaque, le Retour du Jedi : Escarial, 13 (707-28-04).

atingan, is Retour du Jedi: Escarial, 13° (707-28-04).

LE SPECTRE DE LA DANSE (Fr.): Le Marsis, 4° (278-47-86).

TCHAO PANTIN. (Fr.): Forum 1\* (297-53-74): Rex., 2° (236-33-93): UGC Danton, 6° (329-42-62): Esarritz, 8° (723-69-23); Paramount Opéra, 9\* (742-56-31); Monsparaon, 14\* (327-52-37): 14-Inillet Beaugrenelle, 15\* (575-79-79); Paris Loisin Bowling, 18\* (606-64-98); Paris Loisin Bowling, 18\* (606-64-98); Paris Loisin Bowling, 18\* (606-34-25).

TO BE OR NOT TO BE (A., v.e.): Gaumont-Fialles, 1\* (237-49-70); Hazinfordile, 6\* (633-79-38); Paramount-Odéon, 6\* (325-59-83); Colisée, 8\* (359-29-46); George-V., 8\* (562-41-46); Marignan, 8\* (359-92-82); 14-Juillet-Bastille, 11\* (357-90-81); Montparasse-Bienventle, 15\* (544-25-02); 14-Juillet-Bosagranelle, 15\* (575-79-79); Mayfair, 16\* (525-27-06).

Vf.: Gaumont-Bentlitz, 2\* (742-60-33); Gaumont-Bentlitz, 12\* (343-04-67); Paramount-Galexie, 13\* (580-18-03); Gaumont-Convention, 15\* (828-42-27); Paramount-Maillot, 17\* (758-24-24); Pathé-Wepler, 18\* (522-46-01).

TOOTSIE (A., v.f.): Opéra Night, 2\* (2007-24-62-56).

TOOTSIE (A., v.f.) : Opéra Night, 2\* (296-62-56). LA TRACE (Fr.): UGC Martouf (225-18-45); Parmassions, 14-(329-83-11). LA TRAGÉDIE DE CARMEN (Fr.) ver-

LA TRAGEDIE DE CARMEN (Fr.) versions Delavanit; Gal; Saurova; St-Ambroise, 11º (700-89-16).

TRAHISONS CONJUGALES (Angl., v.o.): UGC Optra, 2º (261-50-32); Cmt Beaubourg, 3º (271-52-36); UGC Danton, 6º (329-12-62); UGC Rotonde, 6º (633-08-22); UGC Biarritz, 8º (723-69-23).

69-23).

TRICHEUES (Fr.): Gaumout Halles, 1=
(297-49-70); Impérial, 2= (742-72-52);
Hautefeuille, 6= (633-79-38); Elysées
Lincoln, 8= (359-36-14); Colisée, 8=
(339-29-46); Saint-Lazare Pasquier, 8=
(337-35-43); Nation, 12= (343-04-67);
Parnassiene, 14= (329-83-11); Gaumout
Convention, 15= (828-42-27). 69-231.

Conventor, 19 (828-42-27).

LES TROIS COURONNES DU MATELOT (Fr.) Epés de Bois, \$ (337-57-47).

LA ULTIMA CENA (Cub., v.o.)

(H. sp.): Denfert, 14 (321-41-01).

UN BON PETIT DIABLE (Fr.): Paramount Marivaux, 2 (296-80-40); Marigana, \$ (339-92-82); Paramount Bastille, 12 (343-79-17).

tille, 12 (343-79-17).

UN FAUTEUIL POUR DEUX (A., v.o.): Studio Médicis, 5 (633-25-97);
George V, 8 (562-41-46). – V.f.: Menn-parsos, 14 (327-52-37); Minamar, 14 (320-89-52).

LA VILLE BRULÉE (Esp., v.o.): Scint-Séverin, 5 (354-50-91); Studio de l'Elosie, 17 (380-42-05).

VA TELLEMENT DE PAUS DOUBE

Y A TELLEMENT DE PAYS POUR ALLER (Fr.): Marais, 4 (278-47-86). WARGAMES (A., v.f.) : Lumère, 9-(246-49-07). ZELIG (A.) : Lucernaire, & (544-57-34).

#### Les festivals

FESTIVAL MARX BROTHERS: Action Ecoles, 5\* (327-72-07). CINÉMA FRANÇAIS : Olympic, 14º (545-35-38), la Tête contre les murs. COMÉDIES MUSICALES ÉGYP-TIENNES (v.a.): Olympic, 14 (545-35-38), C'est toi que j'anne. G. DEBORD : Studio Cujas, 5 (354-89-22), la Société da spectacle. G. GARBO (v.o.): Action Rive gauche, 5-(325-65-04), Ninotchin.

(323-03-04), NIROTORINA.

A. HITCHCOCK (v.o.): Action

La Fayette, 9: (878-80-50), l'Enn; Studio Bertrand, 7: (783-64-66), 16 h:

Soupcass; 18 h: Mr. and Mrs. Smith.

ROBERT MITCHUM (v. o.): EspacoGafé, 14: (327-95-94), les Indomptables. PROMOTION DU CINÉMA (v.o.) : Studio 28, 18 (606-36-07), Possession.

L'OPÉRA RUSSE : Cosmos, 6º (544-28-80), la Piancée du tsar 28-80), le Piancée du tear

LES FILMS SINGULIERS DE 1983:
Studio 43, 9º (770-63-40), Faux
fuyants; 18 h: l'Argent.

COMÉDIES MUSICALES (v.o.): MacMahon, 17º (380-24-81), Amanda.
CINÉMA FANTASTROUE: Escurial, 13º
(707-28-04), 20 h: Purie; 16 h: le Cercle infernal; 18 h: Phantom of the Paradise; 22 h: Carrie.
L'AFRIQUE FILMÉE: Republic

Cisé; 22 h; Carps.
L'AFRIQUE FILMÉE : Republic
Ciséma, 11º (805-51-33), 22 h 30 :
Bako; 16 h : Un homme, des femmes;
18 h : Kodou; 20 h : Naitou.

#### Les séances spéciales

A BOUT DE SOUFFLE MADE IN
U.S.A. (A., v.o.): Boîte à films, 17(6224421), 18 h.
BIADE RUNNER (\*) (A., v.o.), Studio
Galande, 5- (334-72-71), 16 h.
CLÉMENTINE TANGO (Fr.): ChâteletVictoria, 1\* (508-94-14), 20 h 25.

ET FEUANT. MAN. (Ref. 2.) ELEPHANT MAN (Brit, v.o.) : Châtelet-Victoria, 1= (508-94-14),

17 h 45. MORT A VENISE (IL, v.o.) : Templiers, 3\* (272-94-56), 20 h. OFFICIER ET GENTLEMAN (A., v.o.): Châtelet-Victoria, 1= (508-94-14), 16 b.

TAXI DRIVER (\*\*) (A., v.o.) : Bohe à films,17\* (622-44-21), 22 h. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (\*) (A., v.a.): Studio Galando, 5 (354-72-71), 22 h 30 et 0 h 20. VIVEMENT DIMANCHE (Fr.) : Calypso, 17 (380-30-11), 20 h. VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER (A., v.a.): Calypso, 17 (380-30-11), 21 h.

- - ----

'UNE REUSSITE'

CEST DE LA MAGIE

the first part of the control of the

#### LE CAHIER DES CHARGES DE CANAL-PLUS

مكذا من الأصل

# Une quatrième chaîne en liberté surveillée

Canal-Plus une concession de service public, le gouvernement autorise la première société privée de télévision nationale. Libéralisation prudente puisque cette opération a lieu par l'intermédiaire du groupe Havas, dont l'Etat est l'actionnaire principal; libéralisation quand même. Mais restait à connaître la marge de manœuvre de cette quatrième chaîne, c'est-à-dire son cahier des charges.

Marine,

British in

Total 5

- mar

Tras aci

177 24

12.

-

Edit Land

41 . . . .

La rue

The same of the sa

est tation in

70 Feb. 1985

100

長路 エルコー

Fig. 10.

S SETENCE . .

20.00

海海海 经证金

・ 変を致しい こう

and the same of the same of

± 2+ ≥ = ∓=

**《** 法法律》

المائد المائد

# # F 11

Maria ....

1,4504.4

高额 松木田 二十二

Section 1

Sept Sept on the sept of the s

1

And Rolling

# ## " · · ·

3 W. 15

£ 24

بيائب بيناي

(株) (本)

A Superior

THE WORLD

100

A STATE OF THE STA

A 12 3 4 4 1 1 1

CAMPS TAX

機能。海門市

256 Program of the 13 m 10 mm

.a. 95% to 15

Be to be the second of the second

4

教验、

- سورون

-<del>7</del> - <del>2 -</del>

F ...

· ·

Commence of the state of the st

**制**等。1980年1985年1

A STATE OF THE STA

PALTA.

\* \* -

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Markey Company of State of the Company of the Compa

Curiousement, le texte est resté secret depuis plusieurs semaines. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle n'a pas été consultée sur sa rédaction, alors que la loi semble le recommander. Les professionnels du cinéma, en négociation avec Haves, le demandaient en vain au secrétariat d'Etat chargé des techniques de communication. « Sa publi-cation n'est pas obligatoire », répondait-on chez M. Fillioud en se réfugiant derrière les précédents des concessions d'autoroutes ou des eaux et forêts. Au moment où l'on débat à l'Assemblée nationale de la transparence des entreprises de presse, l'argument est difficile à soutenir et les décutés de l'apposition n'ont pas manqué de le faire remar-

Le cehier des charces de Canal-Plus n'a pourtant rien d'inavouable. Le dispositif est léger : 26 articles au lieu de la centaine qui régit-les sociétés publiques de télévision. Les grandes contraintes du service public y sont réduites au minimum : ordre public, bonnes mœurs, objectivité, équilibre des familles de pensée et croit de réponse. Aucune mention de communication gouvernementale, de électorales ou d'émissions de consommateurs. Pas d'obligation de faire de l'information, de le culture ou des émissions pour la jeunesse. Pas de programme minimum en cas de grève mais, mais pas, non plus, de convention collective de l'audiovisuel pour le personnel Canal-Plus aura les mains libres pour organiser ses programmes, innover, séduire sa

La quatrième chaîne reste cependant prioritairement liée au cinéma puisqu'elle lui consacre obligatoirement un quart de ses ressources. Une obligation que l'Etat n'a jamais imposé aux chaînes publiques. Le cahier des charges reprend l'arbi-trage gouvernemental intervenu au cours des longues et turnultueuses négociations entre Haves et les professionnels du cinéma lle Monde du 17 novembre 1983). Le système complexe régissant les délais de programmation des films sur la chaîne risque pourtant d'être dépassé. Les deux parties sont sur le point de trouver un accord sur un délai plus long, garantissant l'exploitation en salles lorsque la chaîne aura fait le in de ses abonnés, tout en offrant à Canal-Plus des facilités pour son démarrage.

#### Les risques financiers

La question des ressources est plus délicate. Canal-Plus doit vivre de ses abonnés et ne peut pas prétendre au marché publicitaire. En compensation, Havas a obtanu l'exclusivité du mécénat. L'article 21 précise que cette exclusivité est pertagée per tout service de télévision financé exclusivement par abonnement, mais il est peu probable, à court,

• Le Prix Albert Londres 1984. - Le 46ª Prix Albert Londres, destiné à couronner le meilleur grand reporter de l'année, sera décerné, le mercredi 16 mai, dans le cadre de plusieurs manifestations célébrant le centenaire du grand journaliste dis-paru en 1932. Ce prix, d'une valeur de 10 000 francs, s'adresse aux journalistes de langue française, âgés de moins de quarante ans. Les candidats doivent présenter, avant le 31 mars, dix-peuf exemplaires d'un dossier comportant l'ensemble de leurs reportages. Renseignements auprès du secrétariat du prix : 53, rue Cardinet. 75017 Paris. (Tél.: 763-42-66).



avoir assez d'abonnés pour se passer de publicité et intéresser un mécène. Cette disposition est loin de satisfaire tout le monde : les chaînes

publiques, d'abord, qui voient échapper des ressources possibles; la Haute Autorité, ensuite, qui considère que la Régie française des especes (RFE) est ainsi privée d'une part importante de son marché; les partenaires éventuels du mécénat, enfin, qui auraient préféré financer des émissions sur des programmes touchant un plus large public.

Cette exclusivité du mécènat, qui, pour M. André Rousselet, président de Canal-Plus, représente 5 % des ressources, suffira-t-elle à limiter les risques financiers de l'entreprise ? L'article 22 offre discrètement une autre porte de sortie. Toute augmentation des trois quarts d'heure d'émissions non codées (article 7) est lié à l'octroi de nouvelles ressources. Ne suffit-il pas à Canal-Plus, en cas d'échec commercial patent, de renoncer au codage des émissions at au principe de l'abonnement, pour bénéficier de la publicité ou de la

Au secrétariat d'État chargé des techniques de communication, on indique qu'une telle éventualité s'accompagnerait d'une renégociation complète de la concession et que, pour tout abandon, le concessionneire devrait à l'Etat de lourdes indemnités. Canal-Plus est rigoureusement surveillé par le ministère des

M. Fillioud, du cahier des charges. Ce verrou économique est accepté de plein gré : personne n's vraiment envie que l'expérience de la quatrième chaîne échque.

Restant les zones d'ambre de ca cahier des charges. La production télévisuelle, d'abord : ici, pas de quota pour les programmes français, pes d'imputation obligatoire d'une partie des recettes. On est loin du premier projet de la quatrième chaîne qui devait servir de fer de lance à un renouveau de la création. Les entreprises privées de production qui sent pourtant de graves difficultés, se sont moins bien défendues que leurs collègues du cinéma. Il y a, bien sûr, l'incitation du fonds de soutien à l'industrie des programmes avec sas 110 millions de francs disconibles dès cette année. Reste à savoir si la plus grande part de ca financement n'ira pas aux chaînes oubliques et à la Société française de production, qui préparent déjà des co-productions avec Canal-Plus.

Enfin, le cahier des charges ne réglemente pas les rapports de Canal-Plus avec les futurs réseaux câblés et laisse toute liberté à la négociation commerciale. La quatrième chaîne devra néanmoins indemniser Télédiffusion de France si elle quitte le réseau hertzien avant

JEAN-FRANÇOIS LACAN.

### Les principales obligations

Art. 9. - Le concessionnaire consacre au cinéma, à son histoire, à la promotion et à la diffusion d'œuvres cinématographiques une partie importante de ses programmes. Il assure, par dérogation aux dispositions de l'article 21 ciaprès, la promotion des œuvres cinématographiques.

Art. 11. - Les œuvres cinématographiques ne peuvent être programmées le mercredi avant 22 heures, le vendredi avant 22 heures, le samedi avant 23 heures et le dimanche avant 20 h 30. Des rediffusions peuvent avoir lieu entre O heure et 13 heures les lundis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, entre 0 heure et 18 heures les autres jours.

Art. 12. - Les œuvres cinématographiques de long métrage diffu-sées par le concessionnaire doivent respecter les quotas suivants, sous réserve d'étendre le premier exercice à une période de dix-huit mois et d'inclure, dans ces quotes non seulement les œuvres cinématographiques programmées mais aussi les œuvres cinématographiques achetées et coproduites :

- 60 % au moins des œuvres cinématographiques émanant directe-ment et exclusivement des Etats membres de la Communauté économique europé

- 50 % au moins des œuvres cinématographiques d'expression origi-nale française.

Art. 13. - Le concessionnaire s'engage à consacrer un quart de ses ressources annuelles à l'approvisionnement de ses programmes en cenvres cinématographiques.

Art. 21. - La diffusion à l'antenne de mesages publicitaires est interdite au concessionnaire. En contrepartie, le concessionnaire est autorisé à recevoir des contributions d'entreprises publiques ou privées désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités on leurs réalisations

en faisant connaître leur nom, leur dénomination ou leur raison sociale. Cette autorisation est réservée aux services de télévision financés

exclusivement par abonnement. Les émissions ainsi financées ne doivent en aucun cas servir à promouvoir les caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l'entreprise qui finance l'émission. Sont autorisées, avant on après diffusion des émissions financées par ces enteprises : - La citation de leurs noms, dénominations ou raison sociale;

- Les références aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de leurs noms, dénominations ou raison sociale.

Tout autre mode de patronage d'émission sera soumis préalablement à l'accord d'une commission de déontologie désignée par le concédant, laquelle sera chargée de contrôler les conditions dans lesquelles est appliqué le présent arti-

Dans l'hypothèse ou ces autres modes seraient effectivement developpés sur d'autres services de télévision, le concessionnaire serait antorisé à y recourir pour autant qu'ils ne comportent pas la diffusion à l'antenne de messages publici-taires. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la diffusion sur l'antenne d'émisions visant à assurer l'information et la promotion d'œuvres ou spectacles à caractère culturel, distractif ou sportif sous réserve que le concessionnaire ne perçoive aucun versement financier à ce titre.

Art. 22. - Si le concédant impose an concessionnaire que la durée des émissions prévues à l'article 7 du présent cahier des charges dépasse trois quarts d'heure par jour et une heure le samedi et le dimanche, le concédant autorisera le concessionnaire à recourir à des ressources

#### UN PROJET DE M. J.-F. KAHN

#### l million de francs pour le lancement de «l'Evénement»

Le premier numéro d'un nouvel hebdomadzire intitulé l'Evénement - dont le projet est conçu par notre confrère Jean-François Kahn - devrait paraître en octobre prochain. Le piaquette diffusée pour en expliquer l'esprit et l'originalité présente l'Evénement comme un après-news», le situant comme l'hebdomadaire de l'avenir qui ne se veut ni de gauche, ni de droite, ni au centre, mais résolument en avant ».

Depuis son départ des Nouvelles littéraires, en avril 1982, Jean-François Kahn songe à créer ce type de publication qu'il présente, en toute modestie, comme « un journal pour les meilleurs ». A partir de ce postulat, il interroge: Combien sout-ils à aspirer, hors de toutes soumissions partisanes, à la riguour sans l'excès, à l'engage-ment sans l'embrigadement, à la critique sans la démagogie? Des centaines de milliers, nous en sommes convaincus, sans quoi notre pays serait perdu. -

Le financement du projet est luimême peu banal : une société par actions a été constituée: une quarantaine de personnes ont versé, au total 1 million de francs. Cette somme sera investie dans la publicité d'un emprunt public, organisé par la Banque Worms, pour financer le journal proprement dit. L'emprant se composera alors de quarante mille actions de 500 francs (soit 20 millions de francs), formule qui, selon Jean-François Kahn, « garantira l'inde-pendance de la publication». Les actions devraient être mises sur le marché entre mai et juin pro-chains, aux guichets de la Société générale.

L'Evénement, vendu 20 francs autre - garantie de qualité et d'indépendance » - devrait trouver son équilibre financier autour de cinquante cinq mille exemplaires. Il comportera quatre vingt deux pages et exigera une équipe d'une trentaine de journalistes.

# Jeudi 16 février

#### PREMIÈRE CHAINE: TF1

20 h 35 Fouilleton: La chambre des dames. D'après le roman de J. Bourin, adaptation F. Verny, réalisation Y. Andrei, avec H. Virlojeux, N. Jamet, S. Barjac, M. Vledy... Bouleversé en apprenant que son fils était un voyou, Mathieu promet à Marie de payer la somme réclamée par Amaury. Marie, à bout de nerfs, décide de rompre avec Come. Un feuilleton classique dans la tradition des Britises Chambre.

h 30 Contre-enquêta.

Magazine de Anne Hoang.
Ici, rue Taoujik, La Courneuve, le 3 juillet 1983 »: le racisme; un exil: le père et l'enfant... Un magazine des faits divers souvent inégal.

n Jeux olympiques d'hiver. Patinage artistique : ligures libres messieurs, en direct de Sarajevo. 23 h 10 Journal.

#### **DEUXIÈME CHAINE: A2**

20 h 35 Série: Le testament.
d'après N. Shute, réal. D. Stevens.
Une sèrie australienne en six épisodes. De 1942 à 1950,
de la Malaisie occupée par les Japonais à la brousse
australienne, l'histoire d'une jeune Anglaise, héritière
d'un testament, et d'un Australien, qui cherchent éperlument à se retrouver. h 30 Alain Decaux : l'histoire en question.

Opération Jéricho.
Le bombardement, le 18 février 1944, de la prison d'Amiens par la Royal Air Force. La mise au point de l'opération, les plans de vol, le film du bombardement. tourné par les caméramen de la RAF, le tout raconté par l'historien du petit écran.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

20 h 35 Cinéma : le Mystère Picasso (hommage à H.-G. Clouzot). Film français de H.-G. Clouzot (1956), avec Pablo

Picasso, en train de dessiner ou de peindre, est filmé par un cinéaste qui cherche à montrer le processus de sa création. Un « film d'ari », comme on disait alors. Tout à fait à part dans l'œuvre de Clouzot, filmé en noir ou en couleurs selon la nature des travaux de Picasso. Il s'agit pourtant d'une mise en scène, où la technique de la caméra se modifie selon les méthodes employées par l'artiste.

21 h 50 Journal. 22 h 40 Avec le temps : Patricia.
 Emission de Ménie Grégoire, réal. A. Delarive.
 23 h 20 Prélude à la nuit.

Choral nº 3, de César Franck, interprété par Louis Robillard (orgue).

#### FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

17 h 5 Dans les mains du macicien

h 12 Les conteurs : forêt landaise 17 h 62 Pierre Luccin racente : Ah I les femmes.

18 h 8 Feuilleton : Dynasty. 18 h 55 Gil et Julie. Informations.

19 h 35 Feuilleton : Le 16 à Kerbriant.

#### 19 h 50 Dessin animé : Gédéon.

## 20 h Nouveau répertoire dramatique : l'Auberge verte, par J. Guimet, avec H. Virlojeux, J. Negroni, N. Nerval, F. Bouffard

F. Bouffard.
21 h 45 La piace de Fautre, de J.-L. Lagarce, avec

J. Berger et B. Devoldere (Redif.).

22 h 30 Nutts magnétiques : Harold Szeemann, un vision naire de génie.

#### FRANCE-MUSIQUE

FRANCE-CULTURE

20 h 30 Concert (en direct de la salle Pleyel à Paris): Pour un livre à Venise, de Sinopoli, Schicksalsiled, pour chœur et orchestre, de Brahms. Symphonie nº 4, de Schumann, par les Chœurs et l'Orchestre de Paris, dir. G. Sinopoli.
22 h 45 Préquence de mit : Feuilleton «Tango»; à 23 h 10, Musiciens sans public.

#### Vendredi 17 février

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

11 h 30 TF 1 Vision plus. Le rendez-vous d'Annik.

12 h Le rendez-vo 12 h 30 Atout cœur.

22 h 45 Journal

13 h Journal. 13 h 45 Série : Amicalement vôtre. 14 h 50 Temps libres. 16 h 40 Destination... France. L'Isère.

17 h 5 Croque-vacances.

Spécial Guyane. Dessins animés, bricolage, infos-magazine, divertisse

ment folklorique. h Feuilleton : Le neveu d'Amérique

18 h 15 Le village dans les nuages.

18 h 40 Variétoscope. 18 h 55 7 heures moins 5.

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Jeux olympiques d'hiver (résumé).

20 h 35 Variétés : Les vainqueurs. Emission de Y. Mourousi et M. Rieussec, réal. G. Amado. G. Amado.

Une nouvelle émission de variétés célèbre les réussites dans tous les domaines professionnels chaque fois sur un thème. Le premier numéro est consacré à la jeunesse.

In 50 Désirs de femmes : Plaisirs d'amour.

Les « nouvelles jemmes » de 18 à 35 ans sont-elles plus heureuses que leurs mères ? Sept témoignages dont trois professeur une gident par le professeur une gident par le professeur une gident de la consenie de leurs mères et le leurs me gident plus le professeur une gident de la consenie de leurs mères et le leurs me gident de leurs me gident de le professeur une gident de le leurs mères et le leurs me gident de le leurs mères et le leurs me gident de le leurs mères et leurs mères

principaux, une étudiante, un professeur, une aide-soignante, recueillis par une journaliste Betty Martigue et une psychanalyste Martine Goux-Bonzon. Gentilles.

22 h 45 Branchés-musique: 22, v'la le rock. Une émission de Jean-Bernard Hebey. Avec le groupe Yes. Tracey Ulmann. Belle Stars Assembly. Eurythmics...

#### 23 h 30 Journal et cinq jours en Bourse.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 10 h 30 Antiope. 11 h 15 Journal (et à 12 h 45).

11 h 20 Jeux olympiques d'hiver (et à 13 h 30). Ski : Slatom spécial dames.

14 h h Aujourd'hui la vie. Les régimes matrimoniaux.

14 h 55 Série : Têtes brûlées. 15 h 45 Reprise : l'histoire en question

Alain Decaux : opération Jéricho (diff. le 16 février).

h thinéraires.
Les enfants du monde : enfants de la sagesse, en Chine.
Sur les hauteurs tibétaines avec le sinologue Arnaud

Desjardins. 17 h 45 Récré A 2. Tranin reporter ; Latulu et Lireli : Téléchat. 18 h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu : des chiffres et des lettres.

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Le théâtre de Bouvard.

20 h Journal. 20 h 35 Série : Guérilla ou les désastres de la

ouerre.
De J. Semprun, R. Azcona, E. Chamorro, réal.
M. Camus, Avec B. Fresson, P. Santini, P. Rouleau...
Troisième épisode. Après avoir placé son frère sur le
trône d'Espagne. Napoléon doit faire face à la révolte
qui s'amplifie. Il déclenche une répression terrible en
même temps qu'il promulgue une série de décrets contre
l'Inquisition, les privilèges seigneuriaux, afin de mettre
fin, pense-t-il, à l'âge des ténèbres. Goya éclabousse ses
toiles de sang. Un feuilleton qui n'est pas à la hauteur
de ses ambitions.
h 30 Apostrophes. h 30 Apostrophes

h 30 Apostrophes.
Magazine littéraire de B. Pivot.
Sur le thème: Albums de famille, sont invités: Miriam
Cendrars (Blaise Cendrars), François Chapon (Mystère
et splendeurs de Jacques Doucet), Jean Hugo (le
Regard de la mémoire), Eric Neuhoff (Un triomphe) et
Bernard Duhamel (le Livre d'amertume, préfacier du
Journal de G. Duhamel).

22 h 45 Journal. 22 h 55 Ciné-club (cycle : Les quatre coins du h 55 Ciné-club (cycle : Les quatre coins du monde.) : Au bord de la mer bleue. Film soviétique de B. Barnet (1935), avec E. Kouzmina, L. Sverdlin, N. Kroujkov, S. Svechenko (v.o. 1-4. N.) Une jeune fille appartenant à un kolkhoze de pêcheurs d'une ile de la Caspienne fait la coquette avec deux mécaniciens, les rend jaloux l'un de l'autre. Une comédie très surprenante dans le cinéma soviétique de l'époque. Barnet se détourne, avec humour, des thèmes officials filme que cilièrasses la indu des santingantes les officials filme que cilièrasses la indu des santingantes les officials filme que cilièrasses la indu des santingantes les officials filme que cilièrasses la indu des santingantes les

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

17 h Télévision régionale.

Programmes autonomes des douze régions.

19 h 55 Dessin animé : Inspecteur Gadget. Les jeux.

officiels, filme avec allégresse le jeu des sentim rapports individuels. Un inédit à découvrir.

20 h 30 D'accord pas d'accord, (INC) 20 h 33 La minute nécessaire de M. Cyclopède :

Autopsions la pucelle inflammable.

20 h 35 Vendredi : La faim à crédit. Magazine d'A. Campana, reportage de L. Rotcage. Les problèmes de la faim dans les pays en voie de déveoppement. L'équipe de « Vendredi » a enquêté auprès des institutions internationales, des gouvernements. L'ONU et ses agences spécialisées, la CEE et le gouvernement français. Participent, à cette émission, MM. Edouard Saouma, directeur de la FAO, Edgard Pisani, commissaire au développement de la CEE, Michel Rocard, ministre de l'agriculture, notamment.

21 h 30 Journal. 21 h 50 Espace francophone : Fleuve Sénégal, un 21 h 50 Espace francophone: Fleuve Senegal, un combat contre la mort.
Magazine d'expression française de D. Gallet, enquête M. Makki, réal. J.-M. Carzon, A. Loum.
La sécheresse catastrophique et la famine dans trols pays francophones: le Mali. la Mauritanie et le Sénégal.
22 h 20 Avec le temps: Christiane.
Emission de Meale Grégoire, réal. A. Delarive.
23 h 20 Refute à la maire.

22 h 30 Prélude à la nuit. Quatror pour cordes et hautbois en sa majeur, de Mozart interprété par les solistes de Marseille.

#### FR 3 PARIS-ILE-DE-FRANCE

17 h 5 Dans les mains du magicien. 17 h 12 La Voix. 17 h 22 Monsieur l'Ordinateur (du clavier à l'impri-

17 h 34 Magazine Thalassa.

18 h Magazine du rock : Rocking chair. 18 h 30 Ecoutez votre siècle : Stockhausen.

18 h 55 Gil et Julie.

19 h Informations 19 h 35 Feuilleton : Le 16 à Kerbriant.

#### FRANCE-CULTURE

7 h 2 Matinales : Guadeloupe, mon pays. nce : William

8 b Les chemins de la commaissance : William Faulkner; à 8 h 32, Esclaves sans maître.
8 b 50 Echec au hassard.
9 h 7 La matimée des arts du spectacle.
10 h 45 Le tente et la marge : - les Mouchoirs rouges de Cholet ., de M. Ragon.
11 h 2 Musique : la tribune internationale des compositeurs 1983 (et à 13 h 30 et 16 h).
12 h 5 Agora.
12 h 45 Panocomma.

12 h 45 Panorama.

14 h 500s.
14 h 5 Un livre, des voix : Aloys, de A. de Custine.
14 h 47 Les après-midi de France-Culture : les incomus de l'histoire (Nicolas Desmarets, le neveu de Colbert. anx finances), avec E. Le Roy Ladurie. h 30 Femilleton : Nos ancêtres les jeunes filles, ou de

l'éducation des demoiselles.

19 h Actualités magazine.

19 h 30 Les grandes avenues de la science moderne : avec le professeur P. Auger.

20 h Relecture : Rabelais, textes lus par F. Maistre et

Y. Pignot.

21 h 30 Musique: Black and Blue, nouvelle guitare, avec P. Cullaz et J.-P. Sasson.

22 h 30 Nuits magnétiques: arrêts fréquents.

#### FRANCE-MUSIQUE

0 h à 6 h Fréquence de mit : à 1 h 50. Concert : Liszt,

Mahlet.
6 h 2 Musiques du matin : œuvres de Bach, Haydn, Froberger, Beethoven.
7 h 10 Concert : Mozart, par le Trio à cordes de Paris et

P. Gallois, flitte.

P. Gallois, flute.

7 h 45 Le journal de musique.

8 h 12 Magazine.

9 h 5 D'une oreille l'autre : œnvres de Cimarosa, Puccini, Gluck, R. Strauss.

12 h Artinilié lyrique.

12 h 35 Jazz s'il vous plaît.

13 h Avis de recherche.
13 h 30 Jennes solistes : œuvres de Dumond, Kröll, Rollin, par R. Troman, guitare, P. Ruby, flûte à bec.
14 h 4 Equivalences.

14 h 30 Les enfants d'Orphée. 15 h Musiciens à l'œuvre : Londres 1934

semences de l'avenir : œuvres de Maxwell-Davies,
Sonster, Tavernier, Gothr.

17 h 5 Repères contemporains : R. Depraz.

18 h L'impréru.

19 h 5 Concert (32° Semeines internationales d'orgue de Nuremberg 1983) : Guvres de Senfi, Buchner, Rein, Walter, Luther, Zirler, Rupsch, Othmayr, par le Kam-

merchor St Lorenz, dir. H. Harassowitz, sol. J. Bucher, orgue.

20 h Jazz.
20 h 15 Concert (en direct du Palais omnisports de Bercy): Requiem de Berlioz, par l'Orchestre national de France, les Chœurs de Radio-France et Pro Musica Chorus de Londres, dir. L'Maazel, sol. T. Moser, tenor.
21 h 50 Corres de Roussel, Milhand.
22 h 15 Nuit de l'Orchestre national: la nuit des premières audicines à 32 h 10. Maazel première chef nermanent. auditions; à 23 h 10, L. Manzel, premier chef permapent de l'Orchestre national.

# INFORMATIONS « SERVICES »

## LE WEEK-END D'UN CHINEUR

#### PARIS

- Samedi 18 février Nouveau Drouot, 14 b 30, fourrures griffées : expositions publiques pour les ventes du lundi au Nouveau Drouot de 11 à 18 heures, meubles

#### • ILE-DE-FRANCE

- Samedi 18 février L'Isle-Adam. 14 h 30, bronzes. bibelots, tableaux, meubles.

Versailles, Chevau-Légers. 14 h 15, lithographies modernes: 15 heures, dessins, aquarelles, sculptures, peintures.

- Dimanche 19 février Versailles. Chevau-Légers,

14 heures, Extrême-Orient, argenterie, bijoux, orfevrerie.

#### PLUS LOIN

- Samedi 18 février Narbonne, 14 heures, meubles, bibelots, objets d'art.

- Dimanche 19 février Arles, 14 heures, bijoux, tableaux, armes, céramiques, meu-

Aubagne, 14 h 30, objets d'art, meubles, tableaux, argenteries, bi-

Châteaudun. 14 h 30. bijoux. argenterie, tableaux, meubles

Granville, 14 h 30, meubles, bibelots, bijoux, tableaux. Honfleur, 14 h 30, tableaux mo-

Nancy, 14 heures, meubles, objets d'art, bijoux, tableaux, art 1900. Provins, 14 heures, archéologie, art précolombien, Extrême-Orient.

Saint-Etienne, 14 h 30, meubles

dix-huitième et dix-neuvième. Semur-en-Auxois, 14 heures, archéologie, armes, objets se rapportant au cheval.

#### • FOIRES ET SALONS

Paris, porte de Versailles: Bordeaux (33) : Bourges (18) : Grièges (7 km de Mâcon, 01) : Honfleur (14); Montluçon (03):

**AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO:** 

#### RÉTROMANIE - MÉTÉOROLOGIE



Evolution probable du temps en France entre le jeudi 16 février à 0 heure et le vendredi 17 février à 24 heures.

La France restera sous l'influence d'un flux de nord-est froid et sec, dirigé par les hautes pressions continentales, à l'exception de l'extrême sud-est du pays où évoluent des masses d'air instable et

Vendredi, sur la Corse et la Côte d'Azur, le temps sera instable : succes-sion d'éclaircies, de nuages et de quelques averses. Les températures varie-ront de 1 degré environ en début de matinée à 10 degrés de maximum

Les vents seront moderés de secteur nord-est. Sur les autres régions, le beau temps d'hiver persistera : plutôt froid, mais sec et très ensoleillé (sauf en début de journée du Bassin Parisien au Sud-Ouest où, il y aura des brouillards givrants, et près de la Manche, où le ciel sera passagèrement nuageux).

Les températures minimales s'éche-lonneront entre - 2 degrés et - 5 degrés (jusqu'à - 10 degrés sur le Massif Central). Les maximums de l'après-midi varieront entre + 2 et + 10 degrés du

Actuellement, sur tous les massifs, l'enneignment est abondant. Les risques d'avalanches naturelles devienne moins forts, maleré le froid qui freine la stabilisation du manteau neigeux. Des ruptures accidentelles, dues à des accuiulations et plaques à vent, sont encore à craindre.

Pour ce week-end, il est prévu du beau temps froid, très ensoleillé. Sur les Alpes du Sud cependant, le ciel sera

Loisirs

**NOUVEAU SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ** 

AU «MONDE» DU VENDREDI 17 DATÉ SAMEDI 18 FÉVRIER 1984

**CROISIÈRES:** 

Une nouvelle façon de naviguer en mer Rouge

CE SUPPLÉMENT EST VENDU ENCARTÉ DANS L'ÉDITION QUOTIDIENNE DU « MONDE »



PRÉVISIONS POUR LE 17 FÉVRIER O HEURE (GMT)



pssagèrement nuageux, et quelques averses de neige sont possibles. Il en sera de même sur les versants est de la Savoie et du Jura.

La pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris, le 16 février, à 7 heures, de 1034,2 milli-bars, soit 775,7 millimètres de mercure. Températures (le premier chiffre

indique le maximum enregistré au cours de le journée du 15 février ; le second le mum de la nuit du 15 février au

FRANCE-

manie.

La statue de la liberté retrouve sa jeunesse.

Découverte de la Tas-

Les nouveaux maî-

Et un choix com-

menté des pro-grammes de la

radio et de la télé-

vision pour la

**JOGGING:** 

tres à courir.

semaine.

**VOYAGES:** 

16 février): Ajaccio, 8 et 1 degrés; Biarritz, 9 et - 3; Bordeaux, 9 et - 4; Bourges, 6 et - 5; Brest, 10 et - 1; Caen, 6 et - 2; Cherbourg, 6 et 0; Clermont-Ferrand, 3 et - 6; Dijon, 4 et - 5; Grenoble-St-Martin-d'Hères, 3 et

- 4; Grenotie-Saint-Geoirs, 1 et - 5; Lille, - 2 et - 3; Lyon, 3 et - 6; Marsoille-Marignane, 6 et - 1; Nancy, 3 et - 7; Nantes, 8 et - 4; Nice-Côte d'Azur, 9 et 1; Paris-Montsouris, 5 et is−naπ. 10 ex 1:Re

er, 12 et 6 degrés; Amsterdam, 1 et Athènes, 8 et 5; Berlin, - 1 et ~ 14; Nairobi, 30 et 12; New-York, 15 et 6: Palma-de-Majorque, 12 et - 1; Rome, 6 et 2; Stockholm, 1 et -5;

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

#### PARIS EN VISITES SAMEDI 18 FÉVRIER

 Le musée de Cluny raconté sux jeunes - 14 h 30, place Paul-Painlevé, Mª Vermeersch. - Hôtel de Sully », 15 heures, 62, rue

La naissance de la Castille », 16 h 30, 62, rue Saint-Antoine, M. Jacono 1 30, 02, rue Saint-Antoine, M. Jaco-met (Caisse nationale des monuments historiques).

L'Opéra >, 13 h 15, devant la Danse de Carpeaux (Approche de l'art).

- La Presse -, 15 heures, mêtro Cité (M. Czarny).

- Hôtel de Camondo ». 15 heures. 63, rue de Monceau (M=Ferrand). Le Grand Orient de France.

15 heures, 16, rue Cadet (M= Hani-

- Hôtel de Sens -, 15 heures, I, rue du Figuier (Histoire et archéologie). • La Cour des comptes •, 10 heures 13, rue Cambon (Paris et son histoire). Rues du Cherche-Midi et du Dra-gon », 15 heures, métro Vanean (Résur-rection du passé).

#### CONFÉRENCES:

15 heures, 36, rue des Mathurins, M. J. Choffer: « Louis VIII le Lion » ; M. A. Trannoy: « Les handicapés : exclus ou non » ; M. J. Moret: « La participation » (Le Nouveau Fanbourg).

#### ILE-DE-FRANCE

GROS ŒUVRE. - La Cellule économique lle-de-France, association réunissant les entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, les promoteurs privés, les orga-nismes d'HLM et la direction régionale de l'équipement, publie une revue sur la conjoncture économique dans ces secteurs d'activité. Ce premier cahier, tiré à 4 000 exemplaires, est destiné aux élus, aux professionnels et aux spécialistes du bâtiment et des travaux publics en ile-

\* Caliule économique llede-France, 21, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, Tél. : (1) 567-

#### MOTS CROISES

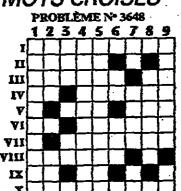

HORIZONTALEMENT

I. Moyen de parade contre cer-

tains outrages. - II. Mini-japon. -III. Bruit sympathique abborté par

l'insomniaque. Duplicateur. ~

IV. Privatif. Genres d'euphorbes. ~

V. Personnel. Agrément engageant. ~

VI. ~ Traditions. Celui qui le

monte attrape des amponies. ~

VII. Confidents muets, mais fidèles.

- VIII. Hostile à l'uniforme. - IX. Rôtisseur. Préposition. -

X. Petite étoile de la danse du feu. - XI. Faronche partisan de la protec-

VERTICALEMENT

1. L'usure leur procure de gros

profits. - 2. Homme resté court.

Alliance que la France a double-ment renversée. — 3. Répond tou-jours avec tac. Personnel. Diphton-

gue. - 4. Son entendement s'étend

jusqu'aux sous-entendus. - 5. Con-verture en doublant une autre. -

6. Bon conducteur. Air ou terre. Pré-

position. - 7. Laissé-pour-compte.

Plume exotique. Intervient dans un

appel de « huis... clos ». – 8. Le crémier fait le sien avec celui qu'il vend

tion de la femme.

I. Bétise. – II. Avalistes. –
III. Sottise. – IV. Kyste. Roc. –
V. Epéiste. – VI. Té. Afro. –
VII. Trame. Obi. – VIII. Eider. –
IX. UTM. Ride. – X. Seime. TR. –
VI. Service. . Verticalement 1. Baskettense. — 2. EV. Ypérite. — 3. Tasse. Admis. — 4. Ilouisme. Me. — 5. Sites. Errer. — 6. Est. Ta. — 7. Tire-fond. — 8. Peso. Rh. Etc. - 9. Séchorr. Bé!

Solution de problème nº 3647

Horizontalement .

GUY BROUTY.

14 F2 F2 F2

. .

. '55.'

0.011.28

الهبية ا

- CEA

تمته جاء

1.45%

· value

-

OF STATE OF

The State of

- ১০ চন্ট্র

he Mawers

a inchiscon

with the first the same of

JOURNAL OFFICIEL Sout publies au Journal officiel du jeudi 16 février :

UN DÉCRET

• Pris pour l'application aux vétérinaires de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles UNE CIRCULAIRE

Relative à la participation des communes aux dépenses d'action sociale et de santé des départe-

#### TRADITIONS

COMPAGNONS EN DIRECT. -«Paris, son travali manuel, ses cheis-d'Ossvra » : les meilleurs ouvriers de France de Paris et sa région présentent une exposition à l'Hôtel de Ville (salon d'accueil) jusqu'au 31 mars. On peut y voe cent cinquantaine cauvres repré-sentant cinquante métiers différents et des artitans eu travail : des graveurs, samedi 18 et lundi 20 février (de 9 h 30 à 18 heures); une dectelière le mer-credi 22, un pătissier le jeudi 23, une conseniore le 27 mars, un bottier le 28 et un relieur le 31.

#### aux autres. Participe passé. - 9. Exploits d'officier. Enterré ioterie nationale LISTE OFFICIELLE DES NOMIES À PAYER TOUS CUMPLE COMPRIS. ADX SILLETS BRITISH FINALES ET NUMEROS Sirie 2 Sirie 1 Strie 2 366 200 200 87 286 20 -000 20 000 6 4 061 2 200 1 200 937-926 10 000 81 951 20 000 0 517 100 1 767 27 247 24 972 10 F00 20 100 3 533 2 000 1 000 76B 7 563 2 006 1 000 368 20 400 13 653 10 000 037 228 79 713 10 000 20 000 193 228 300 000 300 524 9 2 100 6 949 079 564 500 000 150 060 1 160 920

8 TIRAGE Nº 07

935

7 285

·02 335

600

1 000

20 000-

5

6

(16)

300

2 900

10 000

(36)



4 660

4 870

59 820

1 000

2.000

10-000

. 2 000

1 000

TRANCHE DE LA SAINT VALENTIN /11° TIRAGE DO 15 FEVRIER 1984

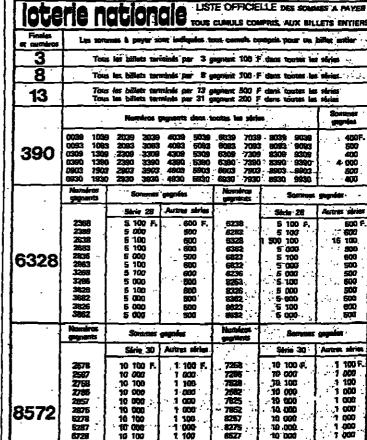

he du Marché-Si ilm: 166 Opt 7

m 15 ; III 784 APPARTEM 

MELAI Section 19 Billians Maria de la companya MIN-IL-BUNG

MEZY-SUR MAN CONTRACTOR P MRIS (19).

The same of the sa

ez a lastania

# EN BREF

# LE CARNET DU Monde

#### VALENCE. A LA RECHERCHE D'UN CRIMINEL

The last was the problems in or and the Marian State of the State of the

3 44 2 2

JOUR VAL OR

 $(\tau_{1},\tau_{1})_{i,j}^{-n}$ 

ويوسو الما

- 9 Eng.

ووينه والانتجاب والمتا

The second second

医有性性 经证券

Valence. - Jusqu'à présent. les policiers qui enquêtent sur la mort de François Gérard, neuf ans et demi, retrouvé, le 7 février, violé et étranglé dans un fourré du parc Jouvet, à Valence, ne disposent que d'un seul indice : une begue trouvée à proximité du corps mais que personne n'a reconnue.

Dans la ville, plusieurs initiatives se développent pour aider à démasquer le criminel. Permi ces bonnes volontés, le milieu homo-sexuel est le premier à collaborer avec la police. Une association charitable a, d'autre part, lancé par tracts un appel à la popula-tion afin de recueiller des témoignages, mais le préfet de la Drôme a condamné cette tentative de se substituer à la police. Enfin, une Valentinoise de sociante-quatorze ans, qui tient à conserver l'anonymat, a décidé d'offrir les 10 000 F qu'elle a gagnés au tiercé à la personne qui aiderait à faire arrêter l'assassin du petit François.

ML V. Jean Mawen

#### condamné à dix-huit ans de réclusion

La cour d'assises de Paris, présidée par M. André Giresse, n'a pas résolu les énigmes de la rue Saint-Fiacre (le Monde du 14 février). En esset, si elle a condamné, le 15 février, à dix-huit ans de réclusion criminelle Jean Mawen, accusé d'avoir volontairement donné la mort à son employeur, Mª Maurice Régent, notaire, 20, rue Saint-Fiacre, ce n'est pas en le déclarant auteur de ce crime mais en retenant contre lui une complicité dans cet assessinat. Autrement dit, il est apparu à la cour que le dossier qu'on lui présentait était insuffisant. Cependant, en raison des présomp-tions qui pesaient sur Jean Mawen, elle a estimé que celui-ci n'était pas

#### Moins d'« artistes » sur la place du Tertre

· Troisième site touristique de la capitale après le centre Georges-Pompidou et la tour Eiffel, la place du Tertre va perdre une partie de ses artistes peintres. Leur nombre, d'environ sept cents pendant la sai-son estivale, sera réduit de moitié en vertu d'un arrêté municipal qui prendra effet le 1º mars. A partir de cette date, trois cent vingts artistes dûment autorisés auront à se partager - par roulement - cent emplacements d'un mêtre carré chacun, délimités à la peinture blanche sur

L'arrêté municipal précise que senis les artistes vendant leurs propres œuvres auront droit à un espace réservé. Préférence sera donnée à cenx qui y travaillent depuis long-

#### M. Marco Darmon avocat général à la Cour de Luxembourg

M. Marco Darmon a été nommé avocat général à la Cour européenne de justice de Luxembourg

. [Né le 26 juillet 1930 à Tunis, M. Darmon a d'abord été magistrat en Bretagne, de 1957 à 1959, avant d'être détaché au ministère de la justice où il a accumpli l'essentiel de sa carrière. Du 11 avril 1973 à mars 1974, il est conseil-ler technique au cabinet de M. Jean Taitringer, garde des sceanx dans le deuxième gouvernement de M. Pierre deuxième gouvernement de M. Pierre Messmer. Il est ensuite vice-président du tribunal de grande instance de Paris. En mai 1981, il est nommé directeur adjoint du cabinet du garde des sceaux, M. Maurice Faure, et conservera ce poste dans le cabinet de M. Robert Badinter. Ayant rang de président de chambre à la cour de Paris, M. Darmon de affaires nt du cabinet du garde des sceaux, avait été nommé directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice en septembre 1982.]

# japonais

notre atmosphère.

d'annoncer la naissance de Claire e 28 février 1984.

(le Monde du 8 février). Il remplace à ce poste, où il a été officielle-ment installé le 13 février, M= Simone Rozès, devenue premier président de la Cour de cassation. Le mandat de M. Darmon prendra fin en octobre 1988, M. Rozès avant rempli deux ans de ce mandat qui est de six amnées.

# Un nouveau satellite

Le Japon a lancé, le 14 février, un satellite destiné à l'étude de la haute atmosphère. Cet engin de 210 kilos, mis en orbite sous la responsabilité de l'Institut des sciences snatiales et astronomiques (ISAS), est le seizième satellite scientifique à être lancé par le Japon. Il devrait permettre de mesurer l'abondance de certains composants tels que l'ozone le gaz carbonique et l'anhydride sulfureux. La diminution des uns et l'augmentation des autres peuvent, en effet, constituer un bon révélateur de la pollution industrielle de

#### **Naissances**

- Isabelle DELABRUYÈRE et Kavier NEUSCHWANDER ont la joie

à Washington, le 20 janvier 1984.

Dans l'avis du décès de

paru le mardi 14 février 1984, la famille

M. Gabriel Pollet,

 M<sup>™</sup> Christiane Vieillard, M. et M™ Paul Vieillard et leurs enfants Bertrand, Catherine Hugues, Olivier et Bruno, M™ Colette Moulières.

leur mère, grand-mère et consine.

Lycée Marie-Curie, 92330 Sceaux.

13, boulevard Pershing.

Marizane, Philippe, Véronique et Florence FAURE ont la joie de faire

M™ André BUTTIN, née Madeleine Dange,

ayant communiqué un texte incomplet, il fallait lire également :

sex enfants et petits-enfants.

Pareats et alliés, ont la douleur de faire part du décès de

17, rue Engène-Carrière, 75018 Paris.

Onze nouvelles villes pilotes

■ L'invité du mois : Jean-Marie Rausch, président de la région Lorraine

Les pompes à chaleur dans l'habitat

Dans « Le Monde » du samedi 18 février

Décès

M= Simone DESANGLES.

surveau le 9 février 1984, à Paris, à l'âge de soixante-quatorze ans.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

# MAITRISE CEL ENERGIE

opérations

**■** Le dossier du mois :

📕 Afrique : la crise du bois de feu Les humeurs de

Claude-Marie Vadrot

daté 19-20 février

#### - M= Lilia Litwin.

Ses enfants et petits-enfants, Et toute la famille. ont la douleur de faire part du décès de

> M. Aleksander LITWIN, ancien professeur de l'université de Varsovie, ournaliste

survenu à son domicile en France, le 14 février 1984, dans sa soixante-

M<sup>®</sup> Cécile Ruaud, M. et M™ Pierre Ruaud et leurs enfants,
Mª Marguerite Vincent,
Toute sa famille Les obsèques auront lien dans l'inti-mité familiale, le vendredi 17 février 1984, au cimetière de Boulogne (Hauts-de-Seine), avenue Pierre-Grenier, à 11 b 30. Et ses nombreux amis, ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Cet avis tient lieu de faire-part.

156, cours Aquitaine. 92100 Boulogne.

Le vicaire général,
L'Assemblée des délégués,
Le conseil d'administration,
Le ciergé
Et les éphories de l'Eglise apostolique
arménienne de Paris,
ont la douleur de faire part du décès de

Mgr Sérobé MANOUKIAN, délégué pour l'Europe du Catholicos de tous les Arméniens. archevêque des Arméniens de Paris, membre de la Congrégation du Patriarcat arménien de Jérusalem, membre du Conseil suprême

de l'Eglise arménienne, chevalier de la Légion d'honneur, survenn le mardi 7 (évrier 1984.

Les obsèques se dérouleront le samed 18 février 1984, en l'église arménienne 15, rue Jean-Goujon à Paris-8.

La messe sera célébrée à 10 heures, au cours de laquelle aura lieu l'onction de la dépouille mortelle.

L'inhumation aura lieu au cimetière du Père-Lachaise, à 14 heures, dans la sépulture des prélats arméniens.

Des dons pourront être faits au profit

- Nous apprenons le décès de

M. Maurice MICHEL, ancien député de la Drôme.

Né le 26 mai 1904 à Marsanne (Drôme) Né le 25 mai 1904 à Marsanne (Drome), employé, Maurica Michel avait adhéré au Parti communiste en 1923, Secrétaire du PCF pour la Drôme et l'Ardèche en 1937, il avait été fait pri-sonnier en 1940. Conseiller général de la Drôme à la Riverstion. conseiller municipal de Romans de 1946 à 1959, Maurica Michel avait siégé aux deux Assemblées constituentes et il avait aux deux Assemblées constituentes et il avait représenté son département à l'Assemblée nationale de 1946 à 1951, puis de 1956 à 1958.)

# SESSION FÉVRIER

et français (1") SOS-MATH Établissement d'Enseignement Prive 3, rue de Monceau - 563.61,24 Métros Étolie ou St-Phillippe

#### M<sup>™</sup> Alphonse RUAUD, née Claude Michèle Kolb. survenu à Paris le 7 février 1984, à l'âge

- M. Alphonse Ruaud,

son époux, Anick et Michel Bachelier,

ses enfants et petits-enfants,

M, et M™ François Kolb

et leurs enfants.

et leurs enfants, Le docteur Pierre Vuillemin et M=

et leurs enfants, Le docteur Bernard Kolb et Mar

Emilie et Delphine, Dominique et Yves Ruaud,

de cinquante-deux ans. La cérémonie religieuse a en lieu dans la plus stricte intimité familiale, le 11 février, en l'église Saint-André de l'Europe à Paris-8, suivie de l'inhumation dans le caveau de famille à Mire-

court (Vosges).

Cet avis tient lieu de faire-part. 33, rue de Moscou, 75008 Paris.

- On nous prie d'annoncer le décès de

#### M. Jacques SARLANDIE de La ROBERTIE,

survenu à Aix-en-Provence le 13 février. De la pert de

M™ Jacques Sarlandie de La Robertie. eurs enfants et petits-fils,

Florence. Bertrand, Marie-France et

Joelle, Son frère, Ses belles-sœurs et beaux-frères, nièces et neveux.

Après l'inhumation à Aix-enrovence, une messe sera dite à son tention le samedi 18 février en l'église Sainte-Pauline, 55, boulevard d'Angle-terre au Vésinet.

34, rue du Président-Wilson, 78230 Le Pecq.

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du Carnet du Monde », sont pries de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

#### M≖ Henri Trinct,

son épouse, M. et M™ Bernard Lalande, M. et M™ Jacques Trinet, M. et M™ René Trinet,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Heari TRINET. croix de guerre 1914-1918. ingenieur des arts et métiers,

survenn, le 7 février 1984, dans sa quatre-vingt-neuvième année.
Les obsèques ont eu lieu le 9 février
1984, en la collégiale Saint-Pierre, à

- M. Marcel Turon.

M. et M™ Guibert-Lassalle, M. et M™ Pierre-Eugène Mouly,

M. et M™ Gaston Groc,
M. et M™ Pierre-Maurice Mouly

leur fille, M. et M≈ Didier Barré, M∝ Henri Géré, M. et M™ Breton

et leurs enfants. La famille et les amis ont le regret de faire part du décès de

#### M= Marcel TURON, nec Madeleine Danglard,

arvenu le 8 février 1984. Les obseques religieuses ont en lieu à Villejésus, et l'inhumation à Aigre (Charente), le 13 lévrier 1984. 10, avenue Paul-Appell, 75014 Paris.

#### Remerciements

- Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux témoi-gnages de sympathie reçus à l'occasion du décès de sa femme,

#### Tina.

à son chagrin.

le docteur René SOLAI. remercie vivement ceux qui ont pris part

#### Communications diverses

 Pour informer les anciens combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc (1952-1962) sur leurs droits, une réunion aura lieu le samedi 18 février, à 9 h 30,

#### Soutenances de thèses

14, place du Havre, à Paris-9.

DOCTORAT D'ÉTAT -Université de Paris-IV, samedi 18 février, à 14 heures, salle Gréard, M. Charles Boutant : « L'afraire de la succession palatine (1680-1690). >

nouveau

# drouot

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot - 75009 Paris Téléphone: 246-17-11 - Télex: Drouot 642260

Informations téléphoniques permanentes : 770-17-17 Compagnie des commissaires-priseurs de Paris Les expositions auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 heures

#### sauf indications particulières VENDREDI 17 FÉVRIER (exposition le jensii 16)

S. 1. - Dessins et Tablx anc. Tabl mod. Bijx, argenterie, Bx. Meub. 18-. - M. BOSCHER.

LUNDI 20 FÉVRIER (exposition samed: 18)

S. 1. - Tablx, meub. anc. Objets d'art. - Mª LOUDMER. S. 2. - Extrême-Orient. - Mª CORNETTE de SAINT-CYR.

S. 4. - Bos meub. - Mª LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR.

Bijoux, objets de vitrine, orfèvrerie ancienne et moderne. Mª ADER, PICARD, TAJAN, MM Déchaut et Stetten experts. S. 9. – Bons meubles et objets mobiliers. - M= ADER, PICARD, TAJAN.

#### S. 13. - Objets d'art, mob. - M- PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN.

MERCREDI 22 FEVRIER (exposition mardi 21) S. 1. - Tabla mod. - Mª LOUDMER. S. 4. – Estampes anciennes et modernes provenant de l'ancienne collection Henri Marillier et appartenant à divers amateurs, dont un très bean monotype de Gauguin. – M

ADER, PICARD, TAJAN, M

Rousseau expert.

S. 5. - Livres anciens et modernes, meub., obj. M=COUTURIER, NICOLAY, M=Vidal Megret

M=COUTURIER, NICOLAY, M<sup>∞</sup> Vidal Mégret.
S. 6. – Livres anciens et modernes provenant de la Bibliothèque de M. Bertrand de Jouvenel : politique, économie, histoire. – M<sup>∞</sup> ADER, PICARD, TAJAN, expert : M. Magis. Exposition chez l'expert, 47, rue St-André des Arts, Paris (6°), 326-50-57, du 13 au 18 février (9 h 30/12 h 30 - 14 h/18 h30), exposition à l'Hôtel Drouot mardi 21, de 11 h à 18 h.
S. 7. – A 16 h. Tapis principalement du Caucase et 19. – M<sup>c</sup> CORNETTE DE SAINT-CYR.

S. 14. - Timbres et objets d'art. - Mª MILLON, JUTHEAU. JEUDI 23 FEVRIER (exposition mercredi 22)

## S. 10. – Estampes, sculptures, tablx. contemporains. - Mª BINOCHE, GODEAU.

VENDREDI 24 FEVRIER (exposition jendi 23)

S. 9. - Dessins et tableaux modernes. - Mª ADER, PICARD, TAJAN, MM. Pacitti et Jeannelle, Maréchaux experts. S. 14. - Bons meubles et objets mobiliers. - Mª ADER, PICARD,

ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favert (75002) - 261-80-07. J. CI, BINOCHE at Art. GODEAU, 5, rue la Boétie (75008) 742-78-01.

BOSCHER, 3, rue d'Amboise (75002) 260-87-87.

CORNETTE DE SAINT-CYR, 24, avenue George-V (75008) - 720-15-94.

COUTURIER, NICOLAY, 51, rue de Bellecheste (75007) 555-85-44.

LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR, (Anciennement Rhems-Laurin) 12, rue

DADRIER, CURLLUUA, BUFFETALID, TAILLEUR, (Anciennement Rheims-Laurin) 12. rue Drougt (75009) 246-61-16.

LOUDMER, 18, rue de Provence (75009) 523-15-25.

MILLON, JUTHEAU, 14, rue Drougt (75009) 246-46-44.

PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de la Grange Batefière (75009) 770-88-38.

Rubrique : O.S.P. 64, rue La Boétia PARIS 8- - 563-12-66

# OFFICIERS MINISTÉRIELS et ventes par adjudication

Vente palais justice PARIS, jeudi 1" MARS 1984, 14 h , place du Marché-Ste-Catherine 6, me gormesson LOCAL dépendances, comu sous le nom de « NUMBER ONE » Mise à Prix: 100 000 F s'adr. M° W. DRIGUEZ Paris (8)

VENTE SUR SAISIE IMMOBILIÈRE au PALAIS de JUSTICE de PARÍS le JEUDI 23 FÉVRIER 1984 à 14 h UN APPARTEMENT sis à PARIS 16°

dans un Immenhie 55-61, rue du Ranciagh et 12-20 hamean de BOULAINVILLIERS de 6-7 Pièces principales an 3º Etage; Esc. C., une Cave et Empl. voiture
MISE A PRIX: 450 000 F
S'adresser à M° RIBADEAU-DUMAS, Avocat poursuivant
17, avenue de Lamballe, PARIS 16 - Tél.: 524-46-40

là andernos-les-bains (33) - 1° bet Pavillon av. Jardin 147, av. de Bordestax, cad. sect. À 1º 2.868 pr 17 a 22 ca. M. A PRIX 250.000 F à MEZY-SUR-SEINE (Yvelines) 2\* TERRAIN CONSTRUCTIBLE lot TERRAIN CONSTRUCTIBLE cadastré section AC n° 237 pour 891 m² - rue du Chamd-Soleil
MISE A PRIX : 75.000 FRANCS
4\* lot - Ce lot est retiré provisoirement de la vente

VENTE sur publications judiciaires au Palais de Justice à VERSAILLES, 3, place André-Migaot, le mercredi 22 février 1984, à 10 heures En dix lots DIVERS BIENS IMMOBILIERS

A PARIS (19°), 75, rue de l'OURCQ

APPARIMENT de 3 pièces
lot APPARIEMENT au 6 étage
lot et l.156. M. A P. 378.000 F
lot : UNE CAVE, au 3 sous-sol, nº 1.002. MISE A PRIX : 4500 FRANCS
9 lot : UNE CAVE, au 3 sous-sol, nº 1.002. MISE A PRIX : 4500 FRANCS
9 lot : UNE CAVE, au 3 sous-sol, nº 1.003. MISE A PRIX : 4500 FRANCS
9 lot : UNE CAVE, au 3 sous-sol, nº 1.003. MISE A PRIX : 4500 FRANCS
10 lot : FAMEL ACTM. DE VOITURE 3 sous-sol, nº 1.003. MISE A PRIX : 4500 FRANCS
9 lot : UNE CAVE, au 3 sous-sol, nº 1.003. MISE A PRIX : 4500 FRANCS
9 lot : UNE CAVE, au 3 sous-sol, nº 1.003. MISE A PRIX : 4500 FRANCS
9 lot : UNE CAVE, au 3 sous-sol, nº 1.003. MISE A PRIX : 4500 FRANCS
9 lot : UNE CAVE, au 3 sous-sol, nº 1.003. MISE A PRIX : 4500 FRANCS 10: tot : EMPLACEM. DE VOITURE au 3º sous-sol, nº 1.052. M. A P.

IOJUO F.

AVEC POSSIBILITE DE RAISSE DE MISE A PRIX IMMEDIATE
MAXIMUM D'UN QUART DANS TOUS LES CAS
S'adr. 1) Mª Xavier SALONE, avocat, 19, rue Sainte-Sophie, 78000 Versailles,
tél. 950-01-69; Mª SCHMITT, demeurant 44, rue Carnot, 78000 Versailles, tél.
950-46-56, syndre à la liquidation de biens de Mª MOUTIE-RAY.

VENTE sur SAISIE IMMOBILIÈRE au PALAIS de JUSTICE de PARIS le JEUDI 1º MARS 1984 à 14 h

UN APPARTEMENT sis à PARIS 13°

66, rue du Château-des-Rentiers étage, comprenant entrée, cuisine, deux pièces principales an sous-sol CAVE nº 9 MISE A PRIX: 100 000 FRANCS S'adresser pour tous renseignements à Mr Affred ANSELME, avocat à la Cour de Paris, demeurant 97, boulevard Raspail 75006 PARIS - Tél.: 548-90-54

LA VILLE DE PARIS Vend LIBRES aux enchères publiques Le MARDI 13 MARS à 14 à 30 à la Chambre des Notaires de PARIS

6 APPART. – 4 CHAMBRES – 2 STUDIOS

(dont 1 APPARTEMENT 5 Pièces - 116 m' environ 1 APPART. 89 m² avec VUE sur CHAMP de COURSES) à PARIS, entre LE BOULEVARD SUCHET

et LE CHAMP de COURSES D'AUTEUIL Mr Yves BONNEL, Notaire, 79, bd Malesberbes, PARIS 8 - 294-16-08

à IVRY-SUR-SEINE (94) 19, rue Louis-Rousseau et 7, rue d'Estienne-d'Orves Lot n° 1 de la division de l'Ensemble immobilier savoir : au r. de ch. bureau comp, de hall d'attente av. sas virré & lavabo WC & esc. de montée à l'ét. à die 2 pièces, à gehe vest., cnis., WC douche, cantine — au

# Vte sp. Liquidation des biens au Palais de justice de PARIS le JEUDI 1 \* MARS 1984 à 14 h

1º Et. 4 bureaux & salle de réunion pue sen. s/terrasse — au s-sol grand garage av. acoès pr aire cimentée ss bât. à us. de bur, comp. sosse, pont élévateur av. citerne huile magasin, aire de lavage — & 1700/10 000 de la pté du sol & 1 000/1 000 des part. com. spéciale à la partie A.

MISE A PRIX : 400 000 FRANCS MISE A FALL : 400 000 FRAINCES

S'ad. Me AMBROISE-JOUVION Avt à PARIS-16. Tél. : 727-32-39 —

Me Gilles PELLEGRINI, synd. près les Trib. de PARIS dem. à PARIS-14.

88, r. Saint-Denis — A 18 Avts près les TGI de PARIS, BOBIGNY, NANTERRE & CRÉTEIL — Au Greife des Crées du TGI de PARIS où le cahier

des charges est déposé - S/les lieux pour visiter.

1 to 2 to 2000 E Skill Stand Haveley - Mary 1995

4.4

A ...

L. Carlon FORMS Yes

ingeneral

केटिंग क प्रशासनकार

-- \* <u>'</u> \*

Marin The

W. A STANK

# # ( <del>\*</del> -

Mark and the second

क्षान्त्रीका

Marting Free Comment

THE STATE OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDR

What have second work of the

egine Bigun . . . 

第1 数分

المداد الأساقية

1 de 150

. . .

. . .

ु<u>क</u> रु

#### **AGRICULTURE**

#### Un « trou » de 14 milliards de francs pour la politique agricole commune

De notre envoyé spécial

15 février devant l'assemblée européenne la nécessité de faire appel à des financements complémentaires pour assurer les dépenses agricoles de la CEE, M. Thorn, président de la Commission de Bruxelles, accrédite la thèse défendue par M. Rocard. Durant ces dernières semaines, le ministre français de l'agriculture a répété à plusieurs reprises que les prix agricoles pour la prochaine campagne ne pour-raient être fixés sans la recherche de nouvelles recettes. Or le mécanisme financier actuel (dit des « ressources propres ») — qui détermine depuis 1970 le niveau des sommes versées par les Dix au budget communautaire - ne le permet pas.

Le système en vigueur ne peut dégager davantage d'argent que si les États membres acceptent d'aug-menter leur contribution au titre de la TVA (plafonnée à 1 %). Les Bri-tanniques, les Allemands et les Nécriandais demandent au préalable des économies draconiennes dans le secteur agricole. Le Royaume-Uni exige en outre que l'allégement de sa contribution budgétaire soit réglé avant toute discussion sur l'accroissement des « ressources propres ».

Si le conseil européen des 19 et 20 mars à Bruxelles parvient à dégager un compromis sur l'ensemble du contentieux, la difficulté ne sera pas levée pour autant. l'augmentation du tanx de TVA nécessitant la ratification de cette mesure par le Parlement de chaque État. Dans la meilleure des hypothèses, la décision éventuelle des Dix ne jouera que pour l'exercice 1985. Aussi la seule solution pour cette année est de trouver des sinancements en dehors du système actuellement en vigueur.

C'est la raison pour laquelle M. Rocard prévoit de demander dans les prochaines semaines l'arbi-

Strasbourg. - En annonçant le trage des chefs d'Etat et de gouver-

Le président de la commission prévoit un avenir assez sombre. Il affirme que les prévisions de dépenses agricoles actuellement en cours de vérification seront largement supérieures aux crédits prévus. Selon le chiffrage le plus souvent avancé dans les milieux communautaires, le « dépassement » tournerait autour de 2 milliards d'ECUS (près de 14 milliards de francs). Dans ces conditions. M. Thorn conclut à la possibilité de - crise ouverte - dans les prochaines semaines.

Partant de l'obligation pour la CEE d'assurer les financements prévus par les règlements communautaires – • sauf à être en contradiction avec les dispositions du traité de Rome » - le président de la commission ne voit d'autre issue, au moins à titre de solution provi soire, que de faire appel aux contri-

Il a également évoqué la possibi-lité de transférer vers le fonds agricole une partie des crédits prévus pour les interventions sociales et régionales de la CEE. Mais c'est apparemment plus par souci tacti-que - prendre à témoin le Parlement de Strasbourg de la gravité de la situation – que M. Thorn a lancé cette idée. En réalité, il est peu probable que Bruxelles avance franchement dans cette direction tant les représentants européens sont attachés à la politique sociale et régionale des Dix. Déjà, plusieurs parlementaires ont manifesté leur intention de demander une motion de censure si la commission devait persister dans cette voie. L'opération reste théoriquement possible, puisque les fonds pour ces domaines sont classés dans le budget des Dix, contrairement aux crédits agricoles, en dépenses non obligatoires.

MARCEL SCOTTO.

#### Six mille vignerons manifestent à Narbonne « Nous sommes tous des inculpés »

Narbonne. - Quand, l'hiver finisrappellent que le vin n'a pas tenu les promesses des vendanges, les viticul-teurs descendent dans la rue. Emmitouflés dans leurs canadiennes, la casquette écrasée sur le front, ce n'est pas la première fois qu'ils ont pris la route de Narbonne, tous ceux des Corbières, du Minervois, du Razès ou du Carcassonnais. Mer-credi après-midi, 15 février, comme en 1967, lorsqu'ils suivaient aveuglé-ment André Castera, le « Napoléon des vignes », comme en 1976, quand ils exprimaient derrière André Cases la révolte, qui allait se terminer par les deux morts de Montredon, ils sont venus dans la capitale du vin, criant leur ras-le-bol en espérant être entendus enfin. Ils étaient six mille. Depuis huit ans, on n'avait vu un tel rassemblement de vigne-rons dans l'Aude. Les difficultés financières dans lesquelles ils se trouvent expliquent bien sûr leur mobilisation : après deux récoltes pléthoriques, le marché est saturé. La Communauté européenne ne peut résorber les excédents. Les viticulteurs sont donc contraints de ven-

dre à perte, bien en dessous du prix fixé à Bruxelles. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, les viticulteurs de l'Aude avaient eu de bonnes raisons d'espérer. Les députés socialistes du département n'étaient-ils pas leurs fervents défenseurs ? Tous les élus de gauche, ceints de tricolore, ne défilaient-ils pas avec eux dans toutes les manifestations? Pourtant rien n'a vraiment été réglé. L'Office des vins ne donne pas satisfaction. Plus grave encore, la prise de position de la France en faveur de l'élarrissement du Marché commun à l'Espagne et au Portugal est considérée dans ce département comme une trahison.

Dans ces conditions un déclic suffisait à mettre le feu aux poudres. Il s'est produit le 2 février dernier à Carcassonne, lorsque les CRS ont interpellé cinq viticulteurs qui partiDe notre correspondant

cipaient à une opération de commando consistant à vider des camions-citernes remplis de vin d'importation. Parmi les cinq hommes figurait André Cases qui, à quarante-sept ans, reste le leader le plus écouté des comités d'action viticole. Aussitôt des harrages avaient été dressés sur physicars routes da département. Quelques heures plus tard André Cases avait été remis en liberté, mais ses quatre compagnons, libérés eux aussi, étaient inculpès de « dégradation volontaire d'objets mobiliers ». Considéré comme une provoca-

tion par les viticulteurs le durcisse-ment manifesté par les pouvoirs publics a suscité les jours suivants des actions sur les routes, des attentats, et l'exaspération explique le. succès de la manifestation de Nar-

Les vétérans des autres guerres du vin (le député européen Maffre Baugé en tête), mêlés aux jeunes qui veulent s'accrocher à la terre. ont applaudi à tout rompre Jean Huillet, porte-parole du Comité régional d'action viticole. Faisant allusion aux quatre viticulteurs inculpés, il s'écria : • Nous sommes aujourd'hui six mille inculpés. Chaque fois qu'un visiculteur sero pris en service commandé pour défendre sa terre, un autre viticulteur se lèvera, prendra sa place et continuera le combat. Les viticulteurs ne baisseront jamais la tête devant la répression.

Très applaudi lui aussi, André Cases s'adressa au gouvernement • Je lui dis que sa politique en matière viti-vinicole est encore un échec, identique à celui de ses préespoir décu. »

décesseurs, avec en plus un immense Défilé silencieux en ville sous un ciel d'orage bleuté, gerbe déposée sur la plaque commémorative de la

« révolte des gueux » en 1907, puis

motion à la sous-préfecture deman-

#### CONSTRUCTION NAVALE

\_...\_

---

11:

-:-

....

. ē:

- 2

- [

T. Carrie

多的是是"是是"的"是"。 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,10

25

L'AFFAIRE DES CARGOS **DE DELMAS-VIELJEUX** DEUX EN FRANCE **DEUX EN YOUGOSLAVIE** 

Le gouvernement a décidé le 15 février d'autoriser l'armateur Delmas-Vieljeux à commander deux navires transporteurs de bois à des chantiers yougoslaves. Les licences d'importation seront donc délivrées. En échange, comme nous l'avions indiqué dans le Monde du 7 février, l'armateur s'engage à commander deux navires identiques dans un chantier français (il s'agira, selon toute vraisemblance, des Chantiers l'Alsthorn Atlantique), à un prix égèrement supérieur.

Grâce à cet accord, les chantiers français prennent une commande qui représente deux millions d'heures de travail. L'Etat, de son côté, allouera une subvention de l'ordre de 350 à 400 millions de francs pour les deux navires.

| LE MA                     | RCH                        | ÉIŅ                        | TERBA        | VC/               | <b>VIRE</b>             | DES                     | DE                       | /ISES                     |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
|                           | COURS                      | JOUR DU JOUR               | UN MORS      | : ·               | DEUX                    | MOIS                    | SIX MOIS                 |                           |  |  |  |  |
|                           | + bes                      | + baset                    | Bep. + ou de | ip. –             | Rep., + o               | e dép. –                | óp. – Rep. + ou dép      |                           |  |  |  |  |
| E-U                       | 8,2535<br>6,6298           | 8,2555<br>6,6240           | + L30 +      | 176               |                         | + 370<br>+ 324          | + 960<br>+ 813           | + 1070<br>+ 918           |  |  |  |  |
| Yes (190)<br>DM<br>Plante | 3,5498<br>3,6835<br>2,7302 | 3,5431<br>3,9859<br>2,7318 | + 159 +      | 183<br>172<br>148 | + 345<br>+ 345<br>+ 294 | + 372<br>+ 363<br>+ 314 | + 1050<br>+ 991<br>+ 866 | + 1164<br>+ 1648<br>+ 912 |  |  |  |  |

dant notamment l'application immé-

diate de la distillation exceptionnelle

prévue à l'article 15 au prix de 19,15 francs le degré, mise en place d'un règlement viti-vinicole répon-

dant aux préoccupations des vigne-rons. Scénario classique. Tout aussi

classiques les actions succédant au défilé : barrages établis sur toutes les voies d'accès à Narbonne, paeus

et carcasses de voitures enflammées

sur la voie ferrée, bonteilles

détruites à Lézignan, autres barrages dans le nuit à Capendu et à

La colère vigneronne est désor-

mais en marche. André Cases a fixé les autres rendez-vous : le 29 février

à Carcassonne pour soutenir les qua-

tre viticulteurs inculpés qui passe-ront en jugement; le 15 mars à Béziers et, fin mars-début avril,

grande manifestation régionale dans une ville qui reste à déterminer (vraisemblablement Montpellier).

BERNARD REVEL.

| ·`            | TA      | UX D    | Æ | SE  | U | RO  | -1 | 101 | <br>VN | Ali | S              |        |  |
|---------------|---------|---------|---|-----|---|-----|----|-----|--------|-----|----------------|--------|--|
|               | 11,8718 | 12,8905 | ÷ | 281 | + | 332 | +  | 697 | +      | 682 | + 1765         | + 1958 |  |
| e <b>10</b> ) |         |         |   |     |   |     |    |     |        |     | - 1202         |        |  |
| (100)         | 17/72   | 3,7505  |   |     |   |     |    |     |        |     | + 1630         | + 1697 |  |
|               |         | 2,7318  |   |     |   |     |    |     |        |     | + 866<br>+ 163 | + 912  |  |
|               | 3,0835  | 3,0859  |   |     |   |     |    |     |        |     | + 991          | + 1048 |  |
| (100)         |         | 3,5431  | _ |     |   | _   | _  |     | _      |     | + 1050         |        |  |
|               | 6,6288  | 6,6240  | + | 130 | + | 178 | +  | 275 |        |     |                |        |  |
|               |         |         |   |     |   |     |    |     |        |     |                |        |  |

| '              | IVAY DEC CAILO MAINTEA |                 |                |              |                  |                                       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|---------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SE-U           |                        | 10              | 9 5/8<br>5 1/2 | 10           | 9 11/16 10       | 1/16 9 15/16                          | 19 5/16     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Place          | 5 5/8                  | 6 1/8           | 5 11/16        | 6 1/16       | 5 3/4 6          | 15/16 5 7/8<br>1/8 513/16             | 6 1/4       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FR (100)<br>FS | 1 1/2                  | 10 1/2<br>2     | 2 15 16        |              | 3 1/16 3         | 1/4 11 1/2<br>7/16 3 5/8              | 12 1/4      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L(1 000)       | 9                      | 17 3/4<br>9 3/8 | 9 1/16         | 18<br>9 7/16 | 17 17<br>9 1/8 9 | 3/4 17 1/4<br>1/2 9 3/8<br>1/2 15 1/2 | 18<br>9 3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. franç       | 12 1/2                 | 13              | 13 1/2         | 14 1/4       | 14 1/2 15        | 1/2 15 1/2                            | 16          |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

| OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES AGENDA PROP. COMM. CAPITAUX | 83,00<br>25,00<br>56,00<br>56,00<br>56,00<br>164,00 | 98,44<br>29,65<br>66,42<br>66,42<br>66,42<br>194,50 | ANNONCES CLA | SSEES |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|
|                                                                                      |                                                     |                                                     |              |       |

ANNONCES ENCADRÉES ' La La esta/col.º La com/col.T.T.C. OFFRES D'EMPLOI 47,00 DEMANDES D'EMPLOI 14,00 16,60 MMOBILIER ..... 36,00 AUTOMOBILES ..... 36.00

#### **D'EMPLOIS** C\* INTERNATIONALE

DE SYSTÈME « CIS » INGENIEUR RESEAU

a très points 2.
grande expérience des logicies
de transmission per paquet.
Maitme parfaits de :
TRANSPAC, X 25 - HDLC
POSTES A RESPONSAB.
SALAIRE MOTIVANT.
RÉF. 3023 DE 136
28, rue Deubenton, 5°.

JOURNALISTE
ecaliste des questions écomques, industrielles et plus
roculièrement énergétiques.
Advesser candidatures
avec référence s'
SGP
13 propriet l'Ondra

13, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS. VILLE DE CRÉTEIL 80.000 habitants VAL-DE-MARNE

RECHERCHE: 1 ATTACHÉ hargé d'assurer les fonctions le correspondent informatique n de mener toutes études rela-

ervices:

- Maîtrise informatique appliquée à la gestion;

- Bornes connaissances programmation BASIC nécesgrammation saires.
drasser candidature avec c.v.
drasser candidature avec c.v.
drasser candidature avec c.v.

Adresser candidature avec u.v. à : Monsiour le député-maire de CRÉTEIL. 94010 CEDEX. INTERPRÈTE HOMME HAUT NIVEAU RUSSE Tél.: 506-40-71 de 14 h 15 à 17 h 30.

POUR POSTE

#### COLLABORATEUR

Maîtreami comptabilité bancare. Ayant expénence organisation réglementation bancaire et opérations internationales. Commaissances angles et informatique nocessaires.

Adresser C.V. at prétentions sous le n° T 044,321 M RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Résumur. 75002 Paris.

#### capitaux: propositions

commerciales CAUSE SANTE, cède impor Lante unité de production MACHINES TOURNANTES ET ÉLECTRONIQUES Breigne-Sud. Ecire pr 8.528, à HAVAS PUBLICITE BP 409. 29102 QUIMPER CEDEX.

# régionaux

L'I.N.R.A.

INGÉNIEUR AGRONOME DOCTEUR 3 CYCLE

cartes de sois dans les pro-blèmes d'aménagement du tes premes à amenagement au ter-ritoire.
Affectation: 2 ans à LAON (02)
puis ORLEANS (46). Une for-mation générale en pédologie et en signonomie est indispensa-ble. Des comaissances en in-formatique graphique, photo-interprétation, télédétection, seront appréciées.

Adresser candidature avant le 7 mars 1984 à J.-C. REMY : département d'agronomie. BP 101, rue F.-Christ, Q2004 LAON CEDEX. Tél.: (23) 79-03-70.

automobiles

ventes de 8 à 11 C.V.

A VENDRE ; BMW 320 I

Boite mécanique, modèle 1984, non immatriculée, zéro km, équipement hors série, toit ouvrent, climatiseur, direction assistée (Power Steering), pen-ture métallisée, vitre tellitée, couleur bordeau, intérieur in-thracite. Prix hors taxe : 78.000 F.

A competer : 553-16-52 cu 605-82-29. Particulier vand
D Super. 5 vitesaes, 11 tv
année 1972, 1º main, impe
Expertise récents. Prix à débe

> de 12 à 16 C.V. MERCEDES COUPÉ 250 C.E. 1970 TRES BON ÉTAT. PRIX 35,000 F. TÉL. : 434-47-23.

A VENDRE : **BMW 735 IA** 

Botte automatique, modèle 1982, système d'alarme élec-tronque, date d'achet du véhi-cule : août 1981, immaticulée tronque, date d'acher cu cule : soût 1981, immericulée en plaque CD. 79.000 km. 5 pneus neuts, couleur bleu in-threcite, intérieur gris, periture métallisée. Px venta 75.000 f. A contacter : 553-18-52 ou 808-92-23.

# L'immobilier

2º arrdt

HALLES DUPLEX CHARME Séj., 2 chbres, IMPECCABLE 75 m² - 680.000 - 727-84-76 4° arrdt VUE SUR SEINE PONT HENRI-IV, tr. besu E P. 170 m². DORESSAY. 624-93-33.

5° arrdt NEUF IMMEUBLE TRÈS

**GRAND LUXE** RESTE 9 APPARTS
de 3, 4 et 5 PCES et us
DUPLEX-TERRASSES Livraison immédiate

JARDIN DES PLANTES 1 et 3, RUE POLIVEAU

à partir de 15.000 F le m² Ferme et définitif APPARTEMENT TÉMORI Tous les jours 14 h à 19 h. Sauf mercredi et dimanche

A.W.J. - Tél. : 267-37-37. 6° arrdt **GUENEGAUD** DUPLEX DE CARACTÈRE 90 m², SPLENDIDE (1 chbre) SANTANDRÉA, 260-67-36.

R. CASSETTE, dans ancien hôtel part. 19°, duplex 200 m² + magnif, turrese 60 m² DORESSAY, 62A-83-33. 7° arrdt 2/3 P. BAC 650.000 Coquet 50 m², channe, calm et clair, parfalt état. PROMOTIC - 553-14-14.

DEMANDES D'EMPLOIS F. Licenciée Sciences Correctrice Edition T. pert. ou domic. Tél. : 350-41-86.

Etudiante BAC F8 (secrétaire médicale), cherche emploi pour juillet et/ou septembre. Etudie toutes propositions. Téléphone : 849-81-79.

appartements ventes

11° arrdt MARAIS (PRÈS) BEAU 4 P., 112 m², belcon Sud-Ouest, chbre de service. M.B.I., tél. 262-37-87.

PORTE DORÉE sur bols, beau 4-5 p., betc imm, stand, 1,025,000 F. LERMS 355-58-88. DAUMESNIL gd 2 p., refair

12° arrdt

neuf. 7º ét., asc., très beeu p. de t. 445.000 F. 347-67-07. 13° arrdt

TOLBIAC, 5 P., 112 m2. balc., park., stand., celme SOLEIL 980.000 F. 535-56-92. PTE ITALIE S/KREMLIN perfeit 5 P., loggies, box, celma SOLEL 830,000 F. 536-56-92. R. DUNOIS (Pl. Italie), récent 22° ét., 3 chbres, séj., cuis. avec coin repes, 670.000 F. Téléphone: 655-61-58.

LE METRO LE CALME **ET LES PRIX** 3-4 et 6 pièces 7.900 F la m². Prets conventionnés + APL RÉSIDENCE LES DAMOISELLES Visites, 75, r. du Gal-Laclare Kramfin-Bicatre, 870-01-44.

15° arrdt STUDIOS, 2, 3, 4 P. tt équipée neuf dans patit imm. rénové. Pr. pont Mirabesu, 590-86-06. CECOGI CONSTRUIT 329. RUE LECOURBE MINEUBLE GRAND STANDING 2 et 3 PIÈCES

2P. à partir da . . 709.400 3 P. à partir de . . 948.900 LIVRAISON IMMÉDIATE Mercrecii et vendredi 14 hà 19 h. Samedi 10 p 30-13 p 30. Semedi 10 la au- 15... TEL. : 575-62-78.

VOUBLE, adj. et 3 chbres TOUT CONFORT + 80X 1.150.000 F. 327-28-80. 16° arrdt CHERCHE PLACE STABLE
QJ2, dégagé Q.M., 22 ans.
SALAIRE 30 F DE L'HEURE.
Tél.: 637-07-16 le soir.
Tél.: 637-07-16 le soir.

TOUR-MAIROURG, 2 P.

Charme. 650.000. 307-31-62.

AV. BUGEAUD, 16°, pert. vend superbe studio sur jardin, 48 m², état impeccable. Prix: 625.000 F.

Tél. 344-78-10 poste 219.

M JASMIN 3 P., tz cfz, 70 m². 875.000 F. TIE. 355-84-55. 17• arrdt \*\*\*

De bel imm. rétro, et cft. 5°, sec., splendide living + chembre sur balcon, jardin plein clei. Téléphone: 878-41-65. 72. RUE AMPÈRE Gd 2 p. tt cft, standing récent. Vendredi-14/17 h.

18° arrdt CECOGI CONSTRUIT 53. RUE DU SIMPLON 23 APPTS DE STANDING STUDIO, 2, 3 P., PARK Studio à part. de 319.100 2 P. à part. de . 459.300 3 P. à part. de . 682.000

PRÈT CONVENTIONNÉ Bureau de vente Merdi, jeudi, semedi de 14 h à 19 h. Téléphone : 575-62-78. MAMIE DU XVIIIIbel immeuble PERRE DE T.
SOGMEUSEMENT RENOVÉ
2 pissos, cuis., bains, W.-C.,
Birres ou accupés
2 poss, cuis., W.-C., à rénover
LIBRES OU OCCUPÉS
de 34 à 42 m² et de 14 1,000 F
à 284,130 F. Prête possibles
TG. à EGETIM 562-52-22

MAIRIE DU XVIII BEL IMMEUBLE PIÈRRE DE T SOKSHEUSEMENT RÉNOVÉ R.-de-ch. s/belle cour claire STUDIO 19 m², A RÉNOVER IT confort, possib., 81.795 F EGETIM - 562-62-22. BUTTE MONTMARTRE 7° ÉT., VUE IMPRENABLE 70 m², SEJOUR + CHAMBRE PRESTATIONS LUXUEUSES QARBI - 567-22-88.

Bel imm. 3 P., citis. équipée, w.-c., beins. BALCONS. Prix 350.000 F. A.C.O.P.A. 251-10-60. 20° arrdt

Prie NATION, de imm. réce ed 2 P., tt cft, esc. balcon A SAISIR. 634-13-18. Mª TÉLÉGRAPHE à 100 m bel imm. réc., ét. élevé, basu studio, cuis. équip., baine, baic. park., cuis. équip., 240.000 F. EGETIM - 562-52-22.

92 Hauts-de-Seine NEUILLY - URGENT appt 40 m², 7º át. ensolaillé immeuble 1935, entrée, cuis. s. de bns, v.-c., 2 pièces 500.000 F. Agence s'abstent? D' LE PRESTRE. 225-02-33.

MEUDON BELLEVUE 6/6 P. + jardin. 307-31-62.

Seine-Saint-Denis Aufnay-a/Bole. 10 mm gare R.E.R. 4º ét., petit immeuble standing proximité tous commerces et écoles firand F 3 : belcon, placands, box fermé, sous-eol, cave, disine améragée. 800.000 f. Tél. (1) 868-18-80 à partir de 18 ls.

Province LA CIOTAT F 3 dans imm. proxim. plages. Prix 320.000 F. Scrire VERGEZ B.P. 349 PAPEETE - TAHITI

immobilier information **ANCIENS NEUFS** 

ANGILING INLOT OF DUSTUPIO AU 6 PIÈCES
SELECTION GRATUITE
PAR ORDINATEUR
Appeler ou derire:
Centre d'information
FNAIM de Paris, le de-France
LA MAISON DE L'IMMOBILIER
27 bis, evenue de Villers.
75017 PARIS - 227-44-44.

appartements achats Jean FEURLADE, 54, av de La Motto-Picquet, 15-, 566-00-75. Pale comptant, 15-, 7- arros. APPARTEMENTS grandes surfaces et WANEUBLES. MÉME OCCUPÉS

locations non meublées offres

Paris Les PARTICULIERS ont DES LOGEMENTS À LOUER nombreuses LOCATIONS garanties disponibles
OFFICE DES LOCATAIRES
OFFICE DES LOCATAIRES

locations non meublées

demandes Paris Pour Cadres et Personnel BMPORTANTE STE BMFORMATICUE recherch divers appres thas cettigories villas, Peris, benilsus. 504-48-21, poets 24.

(Région parisienne Etude cherche pour CADRES villes, pay, the beni, Loyer arenti, 10.000 F. 283-67-02.

locations meublées demandes

SERVICE AMBASSADE pour oudres mutés Paris rech. du STUDIO-au 6 P. LOYERS GARANTIS per Stát ou Ambassades: 285-11-08.

maisons individuelles FONTENAY-AUX-ROSES agréeble maison anoisme 130 m² + jardin, cft, 4 chbres 1.100.000 F. 7él. 546-26-25. pavillons

**PAVILLONS** JUSQU'A 120 KM DE PARIS SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou écrire Centre d'information FNAIM de Paris, lle-de-France LA MAISON DE L'IMMOBILES . 27 bis, averue de Villers 75017 PARIS. 227-44-44

propriétés SOLDENE A VENDRE
BONS TERRITORIES DE CMASSE
de superficie verteble
svec ou sans étangs et bêtiments. Eur. se/m² 202.093 à
AGENCE HAVAS BP 1519
45005 ORLÉANS CEDEX.

PROVENCE LUBERON
dens village 17° S. Exceptionnelle MASON restaurée avec
pièces voûtées, terrasses et jardin avec vue imprenable.
AG. GARCIN, S. bd Marabesu,
13210 ST. REMY-DE-PROVENCE.
Tél.: (90) 82-01-58.

SAINT-TROPEZ VUE EXCEPT. SUR MER et colines, TRES BEAU MAS 8 P. DORESSAY, 624-63-33.

REPRODUCTION INTERDITE

villas

STE-MAXIME, vue peroram. GOLFE ST-TROPEZ, Villa 7 P. jard., pptaire. 590-86-06. 78 RAMBQUILLET belle mais. 73, talon, salle à manger, cuis. écuipée, chemi-née, 6 chibres, 2 bains, salle de

jeux, garage, join. Urgent. Px intéressant, 634-13-18. domaines Achino PROPRIÉTÉ DE CHASSE

SOLOGNE Ecr. ss/nº 202\_089 à ORLET svenue Charles de Gaulle 92200 NEURLY-S/SEINE. terrains Recherche serrain à bâtir banique sud, mâme avec petite maleon. Tél. 938-87-27.

viagers ucresson. Occupé, imm. ré-nt. appt 3/4 p., 100 m² ve, parking. 70.000 + 3.100 F/mois. Viggers. F. CRUZ. 266-19-00. Paris LODEL 35, bd Voltaire, PARIS-XIII. 761. 365-81-68. Spécialiste viagers. Expérience, discrétion, conseils.

F. CRUZ - 266-19-00 8, RUE LA BOÉTIE, 8-Px rentes indexées garanties Etude gratuite discritte. bureaux

Locations VOTRE SIÈGE SOCIAL Constitution de sociétés et tous services, 355-17-50.

fonds de commerce

A salair, vd très belle affaire de coiffure et d'esthétique. Nancy centre 2 millions de chiffre d'affaires Eurire sous le n° T 044,355 M RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Récumur, 75002 Paris

CASSIS (13) Môtel 3 étoiles 30 chbres + gde récepti sous-sol aménegeable 1.000 m² de terrain prix et conditions





M. HANON A RENCONTRÉ M. MAUROY

Renault ne licencie pas

mière quinzaine de mars, au cours de laquelle M. Hanon recevra les secrétaires généraux des cinq fédé-rations syndicales de la métallurgie

(CGT, FO, CFDT, CFTC et CGC).

savoir qu'il acceptait cette rencontre

pour négocier - un statut unique des travailleurs de Renault ».

Auparavant, Renault aura com-

mence à résoudre son problème d'emplois le plus délicat dans la

branche des véhicules industriels.

Un comité d'entreprise doit se tenir le 22 février - retardé d'un mois par

les pouvoirs publics - et annoncer

des mesures de préretraite qui pour-raient toucher quelque mille cinq cents personnes et toute une série

d'incitations (notamment d'aide au

retour des travailleurs immigrés, nombreux à Venissieux) qui pour-raient, si les espoirs de la direction se confirment, doubler le nombre de

départs (RVI compte encore vingt-sept mille salariés). La production de Renault-Véhicules Industriels a

baissé de 18 % en 1983, et cette

filiale a perdu jusqu'à 200 millions

de francs par mois dans le courant de l'an passé.

M. Sainjon, de la CGT, a déjà fait

CONSTRUCT

A 18 19 19 1 AND TOPIN 1.4 Marie 11.

100 mg ≨ **24**5 − 245 − 2 MATE THE A Table of the last of the las Marie Contract

DES EURO-MONNAIES

A Andrews

a care

湖湾軍

DE DELEMANTE OE A BAR

DECEMBER 1 15 1 m Same a Carrier

dépendra en fait largement des ventes de la Régie en 1984 (Renault emploie cent soixante mille per-sonnes dont cent trois mille dans l'automobile). Mises en préretraite, départ volontaire des travailleurs immigrés qui seront aidés à retour-ner dans leur pays, mutations à l'intérieur du groupe, devraient per-mettre de régler en douceur ce pro-bième. Renault n'a-t-il pas réduit de trois mille personnes ses effectifs en 1983 sans que personne en parie? NTERBANCAIRE DES DE Cette stratégie donce, qui appaîtra dans le plan trieunal que la direc-tion est en train de réviser, sera expliquée lors d'un comité de groupe

SOCIAL

« Nous avons, bien sur, parlé de

l'emploi et de son évolution dans les

années qui viennent, a souligné M. Bernard Hanon, le PDG de

Renault, le 15 février après avoir rencontré M. Mauroy. Mais nous n'avons pas parlé de licencie-

Ainsi se précise la stratégie de

Renault pour résorder un sureffectif

estimé entre dix et quatorze mille salariés selon les syndicats et qui

La journée d'action CGT dans la métallurgie

prévu le 24 février puis dans la pre-

M. SAINJON S'INTERROGE SUR LE RESPECT DES ENGA-**GEMENTS PRIS EN 1981** 

Dressant le bilan de la journée d'action de la métallurgie CGT, M. André Sainjon, secrétaire géné-ral de la fédération des travailleurs de la métallurgie, a déclaré le 15 février que plusieurs centaines de milliers de salariés avaient participé à cette « grande mobilisation du corps militant ., notamment dans les PME. Elle a été suivie selon lui, par 40 % à 80 % des métallos. L'Union des industries métallurgi-ques et minières (UIMM) a estimé à « moins de 5 % du personnel la participation aux arrêts de travail, là où il y en à eu, c'est-à-dire dans une minorité d'entreprises. Une estimation jugée « pas sérieuse » par M. Sainjon.

Le responsable des métallurgistes cégétistes a rappelé, comme il l'a fait à plusieurs reprises ces dernières semaines, les positions de la CGT sur le maintien du pouvoir d'achat et de l'emploi, la réduction du temps de travail sans perte de salaire.

Chez Renault à Boulogne-Billancourt (dix-neuf mille salariés), des débrayages de deux heures ont été organisés ce jeudi 16 février parmi les équipes du matin et de l'après-midi dans les ateliers à l'appel des organisations CGT, CFDT et CFTC. Ce mouve-ment, prévu depuis plusieurs jours, vise à mobiliser le personnel de production avant l'ouverture, mardi 21 février, des négociations salariales sur 1984.

**Au tunnel du Mont-Blanc** 

DES CHAUFFEURS ROUTIERS DRESSENT DES BARRAGES POUR PROTESTER CONTRE LA GREVE DU ZELE DES **DOLIANIERS FRANÇAIS** 

(De notre correspondant.) Chamonix. - Les routiers français et étrangers, bioqués, depuis le hındi 13 février, aux abords du tunnel du Mont-Blanc en raison de la grève des douaniers français, qui réclament de meilleures conditi travail, et du mouvement de protestation de leurs homologues italiens, qui refusent d'effectuer des heures supplémentaires, ont décidé, le 15 février, de paralyser l'ensemble du trafic rontier aux abords des deux ouvrages franco-italiens. Ainsi, a route d'accès à Chamonix par la RN 205 est obstruée au niveau du Fayet par des barrages, tandis que la vallée de la Maurienne, qui conduit an trunel routier du Fréjus, est, elle anssi, totalement coupée.

Mille quaire cents camions sont és du côté français du tunnel du Mont-Bianc ; six cents autres attendent le long de la route d'accès an tunnel du Fréjus. Les camionneurs, qui patientent souvent depuis plus de soizante-douze heures dans des conditions de froid intense, expriment sinsi leur détermination de voir cesser « les entraves répétées ». mises à la circulation sous le tunnel du Mont-Blanc et du Fréjus.

Si la sizuation ne se débloquait pas au cours des toutes prochaines acures, le mouvement de mécontentement des routiers pourrait alors se retourner contre les skieurs qui, dès le 16 février dans la soirée, preadront la route des Alpes ou redescendront des stations de sports d'hiA L'USINE MASSEY-FERGUSON DE MARQUETTE

#### La direction départementale du travail autorise la suppression de 464 emplois

De notre correspondant

Lille. - La direction départementale du travail du Nord vient d'autoriser la suppression de 464 emplois à l'usine Massey-Ferguson de Mar-quette près de Lille (dont 317 licenciements et 103 mises en préretraite pour des salariés âgés de cinquantecinq à soixante ans). Mais elle a refusé le licenciement de 49 salariés âsés de cinquante à cinquante-cinq ans. Cette décision aura au moins le mérite d'éclaireir la situation dans un conflit qui dure depuis plus de deux cents jours. C'est, en effet, en juin 1983 que la direction de Massey-Ferguson annonçait son intention de supprimer 595 emplois dans son établissement de Marquette. Depuis cette date, le conslit s était enlisé.

Les syndicats craignent que cette première vague de suppressions d'emplois ne soit suivie d'une autre tout aussi importante, sinon plus, qui transformerait l'usine de Mar-

quette en simple atelier d'assem-blage. Ils redoutent, en effet, que les 1 000 suppressions d'emplois autorisées dans un accord conclu en mars 1983 avec le ministère de l'industrie soient effectuées au détriment de leur établissement.

Un groupe de travail, réunissant aux côtés des partenaires sociaux les administrations concernées, va être mis sur pied immédiatement, a annoncé la présecture, pour savoriser la mise en œuvre du plan social.

Première organisation à réagir, l'union régionale CFDT s'interroge sur les raisons qui ont conduit la direction du travail à - précipiter sa décision. L'intersyndicale CFDT-CGT de l'usine a déjà suggéré aux licenciés de renvoyer leur lettre de licenciement au premier ministre, qu'elle a toujours, en vain, souhaité rencontrer. - J.-R. L.

## ÉTRANGER

UN CONTROLE RENFORCÉ DES ENGAGEMENTS INTERNES ET A L'ÉTRANGER ÉTANT PRÉVU

#### Une nouvelle législation bancaire **sera mise en place en RFA l'année prochaine**

A partir du 1º janvier 1985, les nouveau périmètre de consolidation établissements bancaires ouest des établissements bancaires. allemands seront soumis à une noujet d'amendement de la loi-cadre bancaire. Récemment adopté par le gouvernement fédéral, après appro-bation du président de la Bundesbank, M. Karl Otto Poehl, ce texte, qui a été entériné par l'office de contrôle des banques à Berlin-Quest, prévoit deux importantes dispositions nouvelles tant dans leur esprit que par le contrôle renforcé qu'elles vont entraîner sur l'ensemble du système bancaire outre-Rhin et, sur-tout, sur son activité à l'étranger.

Dans un premier temps, les banques ouest-allemandes devront inclure dans leurs bilans consolidés toutes les participations dont elles détiennent au moins 40 %, alors qu'elles n'étaient tenues jusqu'à pré-sent que de consolider les filiales à 100 %. De plus, les filiales spéciali-sées dans les prêts hypothécaires et — surtout — les filiales étrangères devront également figurer dans le

La seconde innovation réside dans velle législation aux termes d'un pro- l'interdiction faite aux banques (dès que la loi aura été promulguée) d'accorder des crédits à un seul client pour plus de 50 % de leurs fonds propres, alors que cette limite était fixée jusqu'à présent à 75 %. La législation actuelle prévoit que l'ensemble des crédits octrovés par une banque ne doit pas être supérieure à dix-huit fois le montant total des fonds propres de l'établisse-ment concerné. Mais cette réglementation avait été rapidement contournée par la création de filiales domestiques et étrangères, accroissant fortement le volume global des engagements de ces banques avec le risque que cela implique en cas de défaillance d'un important client.

A cet égard, il est certain que le gouvernement de Bonn a tiré les leçons de deux affaires qui ont fortement secoué la scène financière : les récents déboires de la banque aflemande Schröder, Münchmeyer, Hengst und Co (SMH) et la déconfiture, un peu plus ancienne, du Banco Ambrosiano (le Monde du 14 décembre 1983).

Grace à cette nouvelle loi-cadre, les autorités de Bonn espèrent limiter ce type d'affaires en exercant un sévère contrôle sur les nombreuses filiales bancaires luxembourgeoises (plus d'une trentaine) créées par des établissements onest-allemands. Dans les milieux professionnels, on ne l'entend pas de cette oreille et l'Association des banques allemandes a déjà fait savoir qu'elle entendait bien s'opposer à cette réglementation « tous azimuts » dont le Bundestag devrait être saisi en avril prochain. Pour la majorité des observateurs, il ne s'agit pourtant que d'un combat d'arrièregarde. En dépit des dissensions qui ont pu naître entre le ministre de l'économie, M. Otto Lambsdorff, partisan d'un régime moins draconien, et son collègue des finances, M. Gerhard Stoltenberg, d'autant plus dirigiste qu'il avait l'appui de la banque centrale, le gouvernement veut lancer un sérieux coup de semonce à l'adresse du monde bancaire. Comme il l'a fait en 1974 en laissant s'effondrer la banque Herstatt en signe d'avertissement pour les établissements trop engagés dans des opérations spéculatives sur les marchés des changes.

A présent qu'elles sont avisées des intentions gouvernementales, les banques allemandes bénéficieront 1985, pour mieux harmoniser leur politique de crédit en fonction de eur véritable assise financière, un moyen de les inciter à renforcer leurs fonds propres, le point faible de toutes les banques mondiales.

SERGE MARTI.

Aux États-Unis

#### Forte progression de la production industrielle

La production industrielle américaine a progressé de 1,1 % en janvier, soit sa plus forte augmentation depuis septembre 1983 (+ 1.3 %). La production de biens de consommation durables a progressé de 2,4 % (la production d'automobiles s'est élevée en rythme annuel à 8.1 millions d'unités, contre 8 millions en décembre, et devrait atteindre 8,3 millions en février). Pour sa part, la production de biens de consommation non durables n'a augmenté que de 0.4 %, ce qui est attribué à une réduction de la production d'électricité du fait de températures plus clémentes. Enfin, la production de biens d'équipement s'est accrue de 1,1 % et celle de matériaux de construction de 1,5 %. Au cours des quinze derniers mois, l'indice de la production industrielle n'a cessé de progresser. Son taux d'augmentation s'était toutefois quelque peu raienti au dernier trimestre 1983, l'indice n'ayant gagné que 0.6 % en décem-bre. 0.3 % en novembre et 0.8 % en octobre. En un an, par rapport à janvier 1983, la production à augmente de 15.1 %. l'indice s'étant établi à 158.1 (base 100 en 1967) en janvier 1984. - (AFP. AGEFI.)

• PRÉCISION. - Dans notre article consacré au Crédit du Nord (le Monde du 14 février), il convient de préciser à propos de la spécialisation du personnel des agences de cet établissement que celle-ci sera organisee, au sein même de ces agences ou succursales, en créant deux catégories distinctes de conseillers en fonction de la clientèle (particuliers et entreprises).

# **DIVINE SURPRISE:** LA RENAULT9 PAR MOIS PENDANT LES 12 PREMIERS MOIS.



Renault Bail vous propose un bail avec option d'achat pendant 5 ans. Avec un dépôt de garantie initial de 13680 F égal à l'option d'achat finale, 12 loyers mensuels de 500 F la 1<sup>re</sup> année, de 700 F la 2<sup>e</sup> année, et 36 de 883 F les 3 années suivantes. Coût total en cas d'acquisition 59868 F. Offre valable du 15.02.84. au 15.03.84. sous réserve d'acceptation du dossier. Renault 9: Prix dés en main au 19.12.83: 45 600 F. Millésime 84. Renault Bail, SA, au capital de 150 000 000 F. 51/53 Champs Elysées - 75008 PARIS

RC Paris B 702.002.221.

Mon concessionmite M'étonneta toujouts!

RENAULT PARIS ILE-DE-FRANCE

# Quand la France se compte

### Le recensement de 1982 révèle l'arrêt de la croissance urbaine le resserrement démographique et la stabilité de la population étrangère

1982, l'INSEE vient de rendre publics le premiers résultats de l'exploitation d'un échantillon des réponses (une sur vingt). Ces analyses portent sur la pyramide des âges, la popula-tion active, les ménages et les familles, le parc de logements, la population étrangère. Nous en publions les principaux élé-

#### • LES CAMPAGNES S'URBANI-

La France comptait, au 4 mars 1982, 54 334 871 habitants.

La croissance de la population s'est ralentie : entre 1975 et 1982. elle n'a été que de 3,3 % contre 5.9 % entre les recensements précédents. Ce ralentissement est dû à la baisse de la natalité et à l'arrêt progressif de l'immigration. Mais il a été constaté dans toutes les régions. sauf le Languedoc-Roussillon, dont la croissance est passée au contraire de 0,7 % à 1,2 % par an, et l'Aquitaine, où la population a continue d'augmenter au rythme de 0,5 % l'an; ces deux régions ont-elles remplacé la Provence-Côte-d'Azur comme - zone attractive - ?

Mais, selon l'INSEE, « le phinomène le plus marquant, révélé par les résultats du recensement ., est l'arrêt de la croissance urbaine » : de 1954 à 1975, période d'urbanisation intense, le taux de croissance des agglomérations urbaines. petites ou grandes, était supérieur à celui de l'ensemble du pays (i) augmentait même avec la taille de la ville), alors que les communes rurales de moins de 1 000 habitants se dépeuplaient. Au cours de la période 1975-1982, le développement des communes rurales est en moyenne plus rapide que celui des villes ». Seules les villes de moins de 20 000 habitants augmentent plus ans) est la plus forte, mais la proporvite que le reste du pays. - Depuis un siècle, souligne l'INSEE, c'est la première fois qu'un tel phénomène

Le fait est du à une migration vers les communes rurales. Dans le détail, on constate notamment que les villes-centres ne se développent presque plus; au-dessus de 20 000 habitants, elles voient même leur population diminuer (la baisse dépasse 5 % pour celles de plus de 200 000 habitants). La croissance des banlieues se ralentit fortement. Au contraire, dans les communes rurales - périphériques », la population commence à augmenter nettement, tandis qu'elle continue à baisser dans de vastes zones éloignées de toute agglomération.

#### • MOINS DE JEUNES, PLUS DE FEMMES AGÉES

sentir entre 1975 et 1982. Elle a en 1968) est passé de 1,01 à 0,90 ralenti l'accroissement de la popula- entre 1975 et 1982. Ce chiffre tion. Elle a surtout entraîné une

On comptait, en mars 1982, 3 680 100 étrangers en France — soit 6,8 % de la population totale,

- à peine plus qu'en 1975 (3 442 400) et une proportion com-parable à celle de... 1931.

Ce total est nettement inférieur à celui que dénombre le ministère

l'intérieur (4 223 000 au

31 décembre 1981). La différence tient, comme l'INSEE le rappelle,

aux méthodes de collecte. Les don-

rées du recensement pèchent sans Joute par défaut : analphabétisme,

tout qu'une partie des étrangers évaluait la sous-estimation à 10 %

environ en 1975, mais le recens

ment de 1982 serait sur ce point plus précis. A l'inverse, les

rieur, qui reposent sur le nombre de titres de sejour en cours de validité,

pèchent par excès parce qu'ils pe tiennent pas compte des étrangers sortis de France et incluent sans

doute plus largement les enfants (1).

Si la différence entre les deux

comptes reste considérable, l'évolu-tion, elle, ne peut être discutée : le

nombre d'étrangers ne s'est accru que de 7 % entre 1975 et 1982

contre 31 % entre 1968 et 1975. Ce

faible accroissement est dà lui-même essentiellement à la venue

des familles et à la naissance

d'enfants dans la communauté

arreté l'appel de main-d'œuvre

dans l'industrie et le bâtiment, et

l'on a cherché à limiter l'entrée

d'étrangers en France. D'autre part, 300 000 personnes, pour l'essentiel européennes, ont été naturalisées entre 1975 et 1982, ce

qui a réduit d'autant le nombre des

Mals la répartition par pays d'origine des immigrés a considéra-

ère : la crise économique a

notes du ministère de l'inté-

Une population étrangère

faussement stable

diminution de 550 000 du nombre des moins de 20 ans (-3,5%): ceux-ci ne représentent plus que 28.7 % de la population en 1982, contre 30,7 % en 1975. Parallèlement s'est accru le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans : 10 023 000 en 1982, contre 9 965 000 en 1975. Si l'accroissement n'a pas été plus fort, et si l'on a constaté même une diminution de la proportion des - plus de 60 ans depuis 1975, c'est parce qu'arrivaient à cet âge les générations « creuses » nées pendant la première guerre mondiale.

En revanche, le nombre et la proportion de personnes très âgées (plus de 75 ans) ont continué à progresser, par suite de l'allongement de la durée de vie : depuis 1968, l'espérance de vie à partir de 60 ans est ainsi passée de 15,9 ans à 17,4 ans pour les hommes et de 20,4 ans à 22,3 ans pour les semmes. • De ce fait, note l'INSEE, les femmes, qui représentent la moitié de la population de 50 ans (et 51,13 % de la population totale), en représentent 60 % à 75 ans ; 70 % des Français de plus de 80 ans sont des

Le contraste s'est accentué depuis 1975 entre « la France jeune » du nord de la Loire toù la proportion de meins de 20 ans est supérieure à la movenne), et « la France vicillie » du sud : le nombre de personnes agées a continué d'augmenter dans cette dernière zone, à la fois par l'effet de la démographie et par suite des migrations vers le Midi à l'âge de la retraite. Le Limousin reste la région la plus vieille : la proportion de personnes âgées y est supérieure de 47 % à la moyenne francaise.

L'Ile-de-France et la région Rhône-Alpes, très urbanisées, sont celles où la population adulte (20-24 tion de moins de 20 ans y augmente aussi par suite de l'arrivée de jeunes en quête d'emploi, alors qu'elle a diminué depuis 1975 dans une région « jeune » comme la Lorraine.

De même s'accentue le contraste entre les zones urbaines (où se concentre la population d'age actif), et les campagnes (où l'on trouve le plus grand nombre de retraités : 20 % de plus de 65 ans). Mais c'est dans l'agglomération parisienne que l'on trouve à la fois la plus faible proportion de jeunes (26,2 %) et le plus faible pourcentage de pernnes àgées (11,7 %).

#### DES FAMILLES PLUS RES-TREINTES

La famille s'est resserrée, avec la diminution du nombre d'enfants, parallèlement à la disparition des familles nombreuses : le nombre La baisse de la natalité s'est fait moyen d'enfants par famille (1,08 recouvre plusieurs évolutions. Un

blement changé. Le nombre

d'Européens a diminué de 342 (00): ils représentant en 1982 moiss de la moitié des étrangers. Les plus nombreux restent les Portugais (près de la moitié des Européese aute 764 800 personnes) les

piens avec 764 800 personnes), les fraises et les Espagnols. Pendant ce temps, l'effectif des Africains s'est accra d'autant (+ 400 000):

si les Algériens (795 000) restent la presidère communanté, le nombre des Maroceins a augmenté de 65 % pour atteindre 431 000, celui des Tunisiens (189 000) de 36 % et

celui des nationalités d'Afrique noire (138 000) a presque doublé. Les Asiatiques (293 000) sont encore minoritaires mais leur nom-

bre a presque triplé, notamment celui des immigrés de l'ancienne Indochine (105 000).

Concentrée dans les zones

urbaines, cette population étran-gère est pour plus de la moitié (57 %) installée dans trois régions :

lle-de-France, Rhône-Alpes et Proyence-Côte d'Azur. L'Ile-

de-France en particulier (en fait l'agglomération parisienne)

accueille à elle seule le tiers des étrangers et notamment 44 % des

Salariés de l'industrie et, plus

encore, du bâtiment et da genie civil, les étrangers out été très frappés par le chomage entre le

recensement de 1975 et celui de 1982 : le nombre de chômeurs a

triplé parmi eux, pour dépasser 218 000.

(1) Plus surprenant, et mai

expliqué, le fait que les différences qui sont de l'ordre de 10 % pour la

plupart des nationalités sont nette-

ment plus fortes pour les Portugais (environ 13 %), les Espagnols (près de 20 %) et les Italiens (près de 25 %)!

tugais et 27 % des Espagn

resserrement du « modèle familial » d'abord : le nombre de familles de deux enfants a légèrement augmenté (300 000 de plus, soit 15 %), tandis que la proportion d'enfants uniques restait stable. Le nombre de couples sans enfants s'est aussi sensiblement accru : avec la baisse de la natalité, il devient la règle à l'âge mûr. Enfin, on constate une diminution des familles plus nombreuses, surtout celles de 4 enfants (120 000 de moins, soit - 33 %) et de 5 enfants et plus (137 000, soit - 50 %) : ensemble, ces dernières ne représentent plus que 2,6 % des familles, contre 4,7 % en 1975.

Sur l'ensemble, 887 000, soit 6,3 %, sont des familles e monopa-rentales ». Il s'agit, dans 85 % des cas, de femmes qui élèvent seules leur(s) enfant(s), en général des divorcées. Le nombre de divorcées a augmenté de 50 %, comme celui des mères célibataires depuis 1975 : on compte, en 1982, 1 425 400 divorcés (858 800 femmes et 566 600

La taille des - ménages - (vivant dans le même logement) a aussi diminué : on ne compte en 1982 que 2,70 personnes par ménage, contre 2,88 en 1975 et 3,10 en 1962. La cohabitation de plusieurs familles tend à disparaître (il n'y a plus que 152 500 ménages de deux familles ou plus, contre 232 900 sept ans auparavant et 438 400 vingt ans plus tôt). Le nombre de personnes vivant seules - veuls ou divorcés plus encore que célibataires - s'accroît : deux sur trois sont des femmes, dont

75 % ont plus de 55 ans. Ont diminué, en revanche, le nombre et la proportion de personnes vivant . hors ménage ., c'està-dire en collectivité : surtout les vieillards vivant dans une maison de retraite, les communautés religieuses et les travailleurs en foyer : ne sont plus que 1 291 800, soit 2,3 % de la population.

 DES MÉNAGES MIEUX LOGÉS Les ménages sont aujourd'hui pales possèdent en moyenne ,65 pièces, contre 3,47 en 1975 et 3.08 en 1962. Moins de 500 000, soit 2,5%, restent vraiment « surpeuplées » (1) en 1982 - deux fois moins qu'en 1975 et quatre fois moins qu'en 1962. Toutefois, plus d'un quart sont nettement « souspeuplées », contre 21 % en 1975 et 14 % en 1962.

Plus vastes, ces logements sont aussi plus confortables : toutes les résidences principales possèdent l'eau courante : 85 %, baignoire ou douche et w.-c. intérieurs; 67,5 % ont le chauffage central. Mais 63 % des logements sont confortables, aujourd'hui : c'est seulement à Paris et dans le Nord que l'on constate un agées vivent encore dans des logements inconfortables : un quart des plus de 75 ans n'ont ni w.-c. ni installation sanitaire chez eux.

Cette amélioration de l'habitat. résulte, d'une part, de la modernisation des logements anciens (ainsi, en vingt ans, 3 millions de logem anciens ont été équipés du chauffage central), surtout après 1975, d'autre part, des constructions neuves, qui ont depuis vingt ans renouvelé le parc de logements pour suivre l'accroissement de la population et les migrations internes (2,2 millions de résidences principales ont été construites au cours des vingt dernières années). Cet effort de construction s'est ralenti depuis 1974, dans la mesure où le < rattrapage > 5'achevait; il s'est notamment reporté sur les zones rurales (comme le Morbihan, qui est, avec la grande parisienne, le département doté de l'habitat le plus récent et péri-urbaines. Le renouvellement a été particulièrement important en Provence-Côte-d'Azur (par suite des mouvements de population) et en Bretagne (où les deux tiers des résidences principales ont été construites depuis la dernière guerre). En revanche, dans le Nord

#### Economisez vos calories en vivant au caime et en sécurité

Un survitrage sur mesure d'une totale efficacité contre le froid et le bruit, esthétique, l'un des moins onéreux du marché (avec ou sans pose) c'est DUO-FENÉTRE fabriqué en France après s'être imposé en Allemagne. Faites aussi blinder vos vitres avec le fameux film anti-effraction Secury-film. PRIVAD, 5, rue Charlot, 93320 Pavillons-sous-Bois, Tél.: (1) 848.85.37. Pose uniquement à Paris et 100 km alentour.

et dans les zones de campagne « pro-fonde », plus de la moitié des immenbles datent d'avant 1948.

De ces logements, les ménages sont aussi plus souvent propriétaires. Pour la première fois en 1982, plus de la moitié des Français sont pro-priétaires de leur résidence principale (contre 46,7 % en 1975) : la proportion n'est sensiblement inférieure quu chez les employés. Cette évolution, largement encouragée par les pouvoirs publics (à travers la politique d'aide au logement), a été à peine ralentie par le recul de l'âge du mariage et la hausse des taux d'intérêt ces dernières années : la moîtié des ménages qui occupent des logements achevés depuis 1975 sont en accession à la propriété. Ce développement de la propriété, particulièrement net dans les zones péri-urbaines (où l'on compte 72 % de propriétaires), est allé de pair avec la progression de l'habitat individuel, aujourd hui nettement majoritaire (54 % des ménages).

Mieux logés, les ménages sont aussi mieux équipés. Ils ont continué à se motoriser : plus de 70 % d'entre eux possèdent au moins une voiture en 1982 (ce taux est désormais spécialement élevé chez les ruraux), et 16,7 % en ont même deux (la proportion montant à 40 % chez les cadres supérieurs et les professions libérales). Surtout, ils ont installé le téléphone : 75 % des ménages en sont équipés, contre 27 % en 1982. Les disparités régionales subsistent (84 % en Ile-de-France et 60 % seulement dans le Nord), mais tendent

#### UNE ENTRÉE AU TRAVAIL PLUS TARDIVE

Malgré la montée du chômage (qui touchait 2 059 000 personnes en 1982, contre 831 000 en 1975), la population active n'a cessé de s'accroître entre 1975 et 1982. Le

monvement, entamé au début des années 60, s'est même accéléré, puisque cette population a progressé de 1 750 000 personnes - contre 1 400 000 entre les deux recensements précédents, - atteignant 23 525 000 en 1982.

Une croissance due à deux causes majeures : la démographie et le travail des femmes. Pendant cette période, en effet, ont continué d'arriver à l'âge de travailler des générations nombreuses (800 000 personnes), tandis que partaient à la retraite les classes - creuses - nées pendant la première guerre mon-diale. Parallèlement, le travail des femmes s'est encore dévéloppé ; en 1982, plus de 60 % des femmes entre 19 et 45 ans étaient encore actives, contre 56,7 % en 1975. Leur taux d'activité s'est accru à tous les ages au cours de cette période, et les femmes représentaient, en 1982, 41 % de la population active, contre 35 % en 1975. Le chômage, qui touche fortement les femmes, n'a pas ralenti cette évolution liée à celle des modes de vie et à la transforma-

tion des emplois. De plus en plus féminisée, la population active s'est rajeunie, par suite de départs de plus en plus précoces en retraite ou en préretraite (notamment sons l'effet de la crise). A 62 ans, en 1975, un homme sur deux exerçait encore une activité); en 1982, un sur trois seulement. Mais ce rajeunissement (58 % des actifs ont moins de 40 ans en 1982, contre 50 % en 1975) s'est accompagné d'une entrée au travail plus tar-dive, due à l'accroissement des taux de scolarité. En 1982, 60 % des jeunes gens de 18 ans et 72% des jeunes filles font encore des études, contre respectivement 50,4 % et 58,4 % en 1975. Il en va de même à 20 ans pour 28,6 % des jeunes gens et 34,2 % des jeunes silles (contre 25 % et 26,6 % en 1975). Ainsi, la période d'activité limitée aux deux extrémités tend à se restreindre.

Pour ocs actifs, le salarizi est la règle (les emplois salariés représentent 83 % du total) depuis plusieurs auntes - depuis 1975, pratique-ment), - mais c'est la répartition entre les branches d'activité qui a changé. L'agriculture a continué : perdre des empiois - 350 000 depuis 1975, - et ne représente plus que 8,2 % de la main-d'œuvre en 1982, coutre 10,1 % sept aux plus tôt. Mais l'industrie en a perdu davantage encore (730 000) : elle ne réunit plus que 34,2 % des emplois, contre 38,5 % en 1975. Le tertiaire (commerce, transports, services), en revanche, en a gagné 1 600 000, et représente 57,6 % du total (la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois publics per le gouvernement de gau-che en 1981 a sans doute douné un coup de pouce». La transforma-tion de la société industrielle est largement engagée.

Les premières analyses du recensement effectuées par l'INSEE ne permettent pas de voir précisément l'évolution des catégories socioprofessionnelles, par suite d'un changement de nomenclature destiné précisément à suivre la transformation des emplois. On peut néan-moins estimer très grossièrement, même si les catégories ne coîncident pas exactement, que le nombre d'ouvriers a baissé de quelque 500 000 depuis 1975 (- 7%). tandis que celui des cadres supérieurs et des professions intellectuelles augmentait d'environ 400 000 (+ 29 %).

(1) Le calcul du « surpeuplement » est assez complexe ; l'INSEE part de l'idée qu'un logement » normalement peuplé » comporte su minissum une pièce de plus qu'il y a de personnes dans le ménage.

## Un pays de petits propriétaires qui préfèrent la campagne à la ville

Un recensement, c'est un décompte, une collection de chiffres qui, accumulés, rapprochés, donnent une sorte de photographie, un état des lieux à un instant donné. Mais les éléments tirés par l'INSEE du recennent de 1982, et publiés jeudi 16 février, offrent mieux que cela : ils mettent de mesurer l'évolution de la société française au cours des dernières années (le précédent recensement avait eu lieu en 1975), et asquissent les transformations qu'elle subit auiourd'hui dans ses activités et son mode de vie. Les traits de cette société ne nous sont certes pas inconnus - certains peuvent même paraître évidents à force d'avoir été annoncés ou décrits ici où là. - mais les chiffres des statisticiens, dans leur sécheresse, donnent aujourd'hui du poids aux analyses

des sociologues. Le premier trait qui apparaît avec netteté, c'est l'évolution des activités et des emplois, Les années qui avaient suivi la geurre avaient été marquées par l'exode agricole et rural : les jeunes avaient quitté la ferme paternelle pour l'usine. Aujourd'hui s'esquisse une seconde transformation : après l'agriculture, c'est l'industrie qui décline au profit du tertiaire (commerces, transports, services) ; celui-ci rassemble près de 60 % des « actifs »; alors que l'industrie n'en accueille plus qu'un tiers (et encore feudrait-il décompter les emplois de type administratif, de plus en plus nombreux au sein même des antreprises industrielles, aux

dépens des ouvriers). L'évolution est trop massive pour être liée à la crise économique qui a frappé depuis 1974 et a presque coincidé avec l'intervalle entre les deux derniers recensements : il ne s'agit pas seulement de la « désinisation » qu'évoquent souvent le Parti communiste ou la CGT, mais de l'entrée de la France dans ce que les sociologues américains ont appelé la « société post-industrie Une transformation qui pose déjà des problèmes aux syndicats nés de le . classe ouvrière.

Parallèlement, l'activité professionnelle devient l'apanage d'une tranche d'âge plus restreinte. Cela tient à la prolongation des études ~ les deux tiers des jeunes ne commencent pas à travailler avant l'âge de vingt ans - et à des départs plus précoces, accélérés par la crise économique, et « régularisés » depuis per la fixation à sobante ans de l'âge de la retraite. L'évolution a été rendue possible par le travail des femmes, qui forment aujourd'hui plus de 40 % de la population active.

Ces changement vont sans doute s'accompagner d'une nouvelle répartition des hommes sur le territoire. L'industrialisation a provoqué une concentration dans les villes et dans

des bantieuex qui leur ressemblaien de plus en plus : la croissance a été d'autant plus forte que la ville était plus grande. Mais, depuis 1975, ce mouvement séculaire a été rompu : pour la première fois, les petites villes et les communes rurales se sont développées plus vite que les grandes villes et les banlieues ∢ traditionnelles ». L'urbanisation prend aujoud'hui des formes plus lâches, et de nouvelles communes-dortoirs, des villages-satellites, se forment, qui seront peut-être l'équivalent des

La poussée des constructions - la majorité des logements actuels ont moins de vingt ans - s'est accompagnée d'une amélioration des condi-tions de vie matérielles : la plupart des ménages peuvent avoir sujourd'hui un logement confortable (sauf dans les campagnes profondes et... à Paris, dont le perc immobilier a été le moins renouvelé); l'équipement en téléphone, général cours de la période 1975-1982, dépasse la possession d'automobiles qui a pourtant continué à progresser.

Au cours des dix demières années. l'effort de construction a donné aussi aux Français — encouragés fortement par l'Etat, sinon contraints l'occasion de redevenir propriétaires : plus de la moitié sont aujourd'hui propriétaires de leur résidence principale. Un développement qui est allé de pair avec celui de l'habitat individuel. Ce maintien de la petite propriété est synonyme d'indépendance dans les représentations collectives mais l'est sans doute moins dans la pratique : il lie les gens à leur rési-dence et il rend aujourd'hui plus difficiles encore les départs en cas de

autourd'hui définitivement gagnée pour la famille : on ne rencontre pratiquement plus, même à la campagne, de ménages réunissant deux familles – deux générations en fait - sous le même toit.

C'est aussi un des points de repère d'une autre évolution majeure : celle de la famille. Celle-ci s'est resserrée : elle ne comprend guère, dans le plupert des cas, qu'un trouvé que 9 % des familles comptant au moins trois enfants de moins de dix-sept ans). Encore cette famille traditionnelle a-t-elle du mai à résieter au désir d'autonomie de chacun de ses membres : le nombre des divorcés a augmenté de 50 % entre 1975 et 1982, comme celui des familles «monoparenteles» (en fait des mères célibataires)<del>.</del>

Les femmes ont acquis leur autonomie, au cours de la demière décennia, sur la bian iuridique, comme elles l'ont acquise sur le plan matériel par l'exercice d'un métier : dans deux couples de moins de quarante ans sur trois, les deux conjoints sont

Cette liberté gagnée par les indi-vidus dans la société française peut avoir comme contrepertie la solitude pour un nombre croissent d'entre eux : les célibataires, les divorcés, les veufs. Choisle par les plus jeunes, elle est subie par les plus âgés, et les femmes, qui forment 60 % des divorcés et autant des plus de soixante-quinze ans, risquent d'en âtre les principales victimes. Une situation que le confort et les moyens de communication ne com-Denseront pas.,

**GUY HERZLICH.** 



**AVEC LE MINI-ORDINATEUR 3205** + UNIX<sup>®</sup>

Pour recevoir les informations sur le plan de partenanat, retournez ce coupon avec votre carte de visite à: 🚉 👍 .

PERKIN-ELMER S.A.: Division Data Systems Square Franklin. 8.P. 65 - 78391 Bois-d'Arcy cedex - Tel.: (3) 460.61.32

محداث الله على

NA. W. MI Trusted SEE Kational legy g Tatal abrula ; le sca

- 27 - 27

11 T. T. S.

. Area and the

- - 3. F.

10,000

المادة الماد

11.5

**を表現しています。** The RANGE SERVICE The same of Secretary 1 The du serie re financiers were quand on prévail. Stoupe demander automobile curre COLUMN CAPTURE DE LA COLUMN DE

Cos ambitions and

Per un processie chronique de l'Est devoquer la nation

ا فروند و سال ۱۰۰۰ دار از سال ۱۰۰۰ 

\_\_\_\_2

化二烷 清楚

eville

IN EL

EMARIE DE TO

L'objectif Peugeot S.A.:

-(PUBLICITÉ)-

P.S.A., le premier groupe privé français, peut-il s'en sortir? Oui, en rationalisant.

هكذا من الأعلى

Rationaliser pour répondre à un impératif absolu; le renouvellement accéléré des gammes. Ne pas perdre des parts de marché.

Mais, pour sortir de nouveaux modèles, il faut investir; et pour investir, il faut être bénéficiaire. P.S.A. ne l'est plus. Comment sortir du cercle vicieux, face à des résultats financiers mauvais depuis quatre ans, et quand on prévoit que la rationalisation du groupe demanderait encore cinq ans?

P.S.A., illustration aiguē du malaise automobile européen, pris en tenaille entre l'expansion japonaise et le renouveau des ambitions américaines, n'entame-t-il pas un processus inéluctable d'assistance chronique de l'Etat, qui ne manquerait pas d'évoquer la nationalisation rampante?

Quels sont les scénarios pour P.S.A.? L'Usine Nouvelle propose un document d'analyse où les chiffres apportent un verdict difficilement contestable : le redressement se fait attendre... mais il est programmé. P.S.A. a mis en œuvre une stratégie en trois points de reconquête de sa compétitivité : l'L'impératif des nouveaux modèles; 2.La modernisation de l'outil de travail; 3.La normalisation des relations sociales.

Cette politique de rationalisation, selon P.S.A., transite par les hommes, tous les hommes, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ceux de l'intérieur qui, au-delà des "traditions-maison", au prix d'une remise en cause parfois totale et d'une adaptation aux efforts de formation, créeront les conditions de meilleures relations entre le personnel et l'encadrement (cercles de qualité, carrières de groupe). Ceux de l'extérieur : P.S.A. pense à ses partenaires qui auront la volonté de laisser s'établir la paix sociale et de lui apporter les appuis financiers. Qu'on lui donne ses chances, le groupe entend n'en négliger aucune.

L'enquête de L'Usine Nouvelle révèle une alternative simple : ou bien Peugeot se plie dès 84 aux nouvelles normes mondiales de compétitivité, ou bien le groupe devient l'otage de ses banquiers-créanciers, c'est-à-dire l'Etat, sans que le problème soit pour autant résolu

Le sauvetage de P.S.A. ne passe pas seulement par le douloureux problème des sureffectifs et la robotisation des usines, il dépend aussi d'une transformation des structures de management et d'une distribution transparente des responsabilités au sommet du groupe. Dans L'Usine Nouvelle, pour la première fois, un éclairage global est apporté au problème P.S.A.

En vente en kiosque à partir du 16 Février.

LUSTINE

#### Les « ardoises » de Matra

Décidément, la « diversification » coûte cher à Matra. Année après année, les espoirs de redressement, que formule en début de chaque exercice devant les analystes financiers et les icumalistes, M. Jean-Luc Lagardère, sont, au bout du compte, décus. Le « show » de cette année n'a pas dérogéà larègle. Les résultats 1983 sont « décevants », bien inférieurs aux prévisions faites voilà un an ; en stagnation par rapport aux résultats de 1982 et en net recul par rapport à ceux de 1981.

Le chiffre d'affaires consolidé en 1983 atteint 13,3 milliards de francs, et le bénéfice net consotidé 30 millions de francs, contre 23 millions en 1982 et 160 millions en 1981. Les résultats de la maisonmère (cotée en Bourse) subisent un net recul en raison des provisions qu'il a fallu constituer pour les pertes de la plupart tation (avant provisions et impôts) stagne autour du milliard de francs, le bénéfice net revient à 70 millions de francs contre 154 millions en 1982 et 157 millions en 1981. Ceci en raison du fort accroissement des provisions pour les filiales qui atteignent 700 millions de francs (contre environ 400 millions en 1982).

M. Lagardère a insisté surle cout et le poids pour legroupe des restructurations et de la modernistion en coursdans certains secteurs comme l'horlogerie et l'électronique automobile. Au total, cette modernisation a coûté, en 1983, 315 millions de francs à Matra, s'ajoutant à des investissements de 680 millions de francs et à des dépenses de recherche-développement de pouvoirs publics).

∉ Pas question, en 1984, de sacrifier l'avenir pour présenter un meilleur visage », a affirmé M. Lagardère. Les restructurations et les modernisations pèserant donc encore sur les comptes du groupe, même si globalement le PDG de Matra prévoit une sensibme amélioration dans la plu-

Plus que jamais, ce sont les activités militaires qui bouchent les trous des autres secteurs. Car, hormis l'espace en forte croissance, et le transport, la liste des ardoises est, cette année encore, impressionnante. L'automobile a perdu, en 1983, 100 millions de francs, l'électronique automobile 193 millions, les composants 180 millions, la péri-téléphonie 115 millions, la micronformatique 20 millions, l'automation industrielle 70 millions et l'hortogeria 33 millions. Ceci sans perier des pertes de Manurhin qui se chiffrent en centaines de millions de francs.

M. Lagardère a annoncé plu-

sieurs décisions. Dans l'électronique automobile, le capital de Jaeger va être restructuré. A cette occasion, VDO va se retirer sur la pointe des pieds, le groupe allenand ne conservant plus que 10 % du capital. Matra va « donc prendre seul et directement la majorité du capital de Jaeger en concertation avec les deux constructeurs français et les pouvoirs publics ». Une augmentation de capital de 135 millions de francs est prévue, qui sera complétée par des prêts, notamment du Fonds industriel de modernisetion. VDO, de son côté, va reprendre l'usine Jaeger de Nancy

sa coopération technologique avec la société française ».

Dans l'horlogene, après trois années de restructurations, l'avenir de la branche n'est « touiours pas totalement défini ». On s'oriente, cependant, a laissé entendre M. Lagardère, vers une prise de participation du groupe japonais Seiko de 15 % dans Matra-horlogene. Les japonais continuerant à fournir les module c'est-à-dire, les pièces nobles, les Français se spécialisant sur les

Les composants, un des espoirs du groupe pour le futur, nécessitent d'importants investissements. Une augmentation de capital devrait apporter 400 millions de francs d'argent frais à caine souscrivant les 200 millions de francs correspondant à sa sants est porteur et M. Lagardère, qui négocie actuellement plusieurs contrats à long terme avec des grands utilisateurs, espère que Matra-Harris e deviendra ren-

Sans doute avait-on, à l'époque, minimisé l'ampleur des investissements dans des domaines comme les composants; racheté un peu vite cerlées depuis de véritables tonneaux des Danaïdes. En trois ans (1981, 1982, 1983), les € filiales > de Matra auront perdu plus de 1.4 milliard de francs. Ceci sans compter Manurhin. C'est beaucoup, mais c'est, estime vraisamblablement M. Lagardère, le prix à payer pour ∢ faire en 1986 de Matra un très grand groupe international ». L'avenir dira s'il n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre.

J.-M. QUATREPOINT.

#### La Caisse des dépôts entreprend une vigoureuse réorganisation de ses filiales techniques

Un an après sa création, en mars 1983, la société-holding Caisse des dépôts-développement (C3D), qui a la conjoncture. repris les participations de la caisse dans toutes ses filiales techniques, a fait le bilan de la situation et des activités de ces filiales (SCIC, SCET, SEDES, BIPE, BETURE, etc., vingt mille personnes directe-ment et indirectement) et mis au point un programme complet de réorganisation et de réorientation.

Au cours d'une conférence de presse, M. Robert Lion, directeur général de la Caisse des dépôts, et, Bernard Brunhes, président du directoire de la C3D, ont exposé les grandes lignes de ce plan, dont l'objectif principal se définit ainsi : offrir une gamme, aussi complète que possible, de services compétitifs aux collectivités publiques, en France comme à l'étranger.

Le mot « compétitifs » est important, car le groupe de la Caisse des dépôts, spécialisé, depuis trente aus, dans le domaine de l'urbanisme et du logement, où il a joué le rôle de pionnier sous l'impulsion de M. François Bloch-Lainé, doit faire face, aujourd'hui, à une triple évoiution : la crise économique, la décen-tralisation, le progrès technologique.

La crise économique s'est traduite par un ralentissement de la construction et des grands aménage-ments, qui, dès 1979, a provoqué certaines difficultés au sein de la principale filiale de la Caisse, la SCIC, le plus gros promoteur et ges-tionnaire de logements d'Europe (10 000 construits par an et 180000 gérés). De même, la SCET (Société centrale pour l'aménage ment du territoire) a vu sa situation financière se dégrader sensiblement à l'exception de ses activités « autoroutes ., tandis que la SEDES souffrait d'un quasi-arrêt des grande études dont elle avait la spécialité et que les autres filiales (BETURE,

Il fallait donc à la fois tirer la lecon de cette évolution : « Moins de béton, plus de gestion » (le Monde dn 23 décembre 1982). Sur le plan financier, la SCIC et la SCET devront revenir à l'équilibre en 1986 (1985 pour les autres filiales), avec une compression des frais généraux, sans réduction d'effectifs toutefois : un « redéploiement » des équipes devrait suffire, selon M. Brunhes.

Anrès la rénonse à la crise, la réponse à la décentralisation, processus en très nette accéléra comme on le sait. Le rapport de la commission Lagrange (maire socia-liste de Chalon-sur-Saone) fin 1982 n'avait pas maché ses critiques à l'égard des filiales de la Caisse : Centralisme excessif, retard sur l'évolution de l'environnement et du ode de vie, oubli des finalités premières, structures technocratique fonctionnant pour elles-mêmes et trop souvent éloignées des préoccu-pations réelles des collectivités locales... » Tout cela devrait donc changer, la C3D ayant l'ambition d'être « l'auxiliaire le plus compé-tent et le plus complet des collecti-vités locales pour la gestion urbaine et l'aménagement des quartiers ».

Le progrès technologique? La C3D vent s'y engager avec fougne, comme, il y a trente ans, dans le béton. Elle vient de créer un GIE soécialisé dans la comm (le Monde daté 5-6 février 1984), avec, pour ambition, de devenir un interlocuteur unique afin de prendre en charge l'ensemble des problèmes de communication desdites collectivités. Informatique, télématique, conception assistée par ordinateur réseaux câbiés, rien ne lui sera étranger au travers de ses filiales spécialisées (BETURE, SCET, GCAM). Elle sera présente, également, dans les banques de données avec le GCAM, la SEDES et le BIPE, en association avec l'INSEE et GSIECO, pour l'exploitation rationnelle des fichiers à l'usage des trente six mille communes : une Unis. La C3D, enfin, y ajoutera la maîtrise du l'énergie (géochaleur).

Tout cela va exiger d'importants investissements, en formation LA CGE CONSTRURA LA MA-JEURE PARTIE DU CABLE SOUS-MARIN DE TÉLÉCOM-MUNICATIONS ENTRE L'EL-ROPE ET L'ASE

المعروب حرار

-----

ق رن<u>و</u> به ر

والاع الدائة ال

2 2 2 1 2 1 miles

- - -

· Million

1 2 7 State

LAVIE

TOPONE I SECULOR

Notice of the second

LINESONE BOOK PROPERTY.

The server of the second second

DESAGENCE DE CHAME

HEL MARCHE MEMERIN

10 to 10 to

AS DU DO LAS A TO

the is qualificative embedding

the first statement of the same

1.7

**6** 0 3€3 .

1818

ALC: YES

an:

La CGE vient de temporter, à travers ses denx filiales, les Câbles de Lyon et CIT-Alestel, la majeure partie de contrat pour l'austaliation du premier choie sous-marin de télé-communications, qui reliera l'Asie du Sad-Est, le Proche-Orient et

Les liaisons téléphoniques, celles par télex et les transmissions de données entre ces trois parties de munde s'effectuent actuellement par les satellites de l'organisation internationale Intelsat. Or, le développe-ment des communications nécessite la mise en place d'une « artère » supplémentaire. Les organisations des télécommunications de vingt-trois pays se sont donc mises d'accord pour la pose d'un câble sous-marin, qui reliera dans un premier temps l'Indonésie, Singapota; Sri-Lania, Djihouti, l'Arabie Sacadite, PEgypte, l'Italie et la France. Ce cible, d'une longueur de 13 500 kilo-mètres, sera achevé en février 1986. Des extensions vers l'Australie, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et le reste de l'Europe sont prévues par la

L'appei d'offres international lancé en mars 1983 a réparti les sept segments sous-marins en câble. La CGE en construira cinq, la société britannique STC et la groupe japo-nais NEC chacan an. Siemens réalisera pour sa part la liamon terrestre entre Suez et Alexandrie.

Le valeur totale du contrat est de 400 millions de dollars. La part de la CGE (plus de 9000 kilomètres) devrait représenter environ 270 millions de dollars, soit un peu plus de 2 milliards de francs.

La société américaine Western Electric, filiale d'ATT, avait obtenu, il y a quelques semaines, la majeure partie du contrat de 335 millions de dollars pour le nouveau câble sousmarin transatlantique reliant les Etats-Ums à la Grande-Bretagne et à la France. STC et la CGE se par-tageaient le reste de ce contrat, soit respectivement 52 et 33 millions de

Avec ces commandes, qui repré-entent au total 2,5 milliards de francs, les filiales spécialisées de la CGE voient ainsi le plan de charge de leurs usines assuré pour deux ans

# CONJONCTURE

#### L'année 1983 s'est terminée bien mieux que prévu

Le produit intérieur brut marchant a progressé de 0,6 % au quatrième trimestre 1983 après avoir baissé de 0.3 % au troisième trimestre, augmenté de 0,5 % au deuxième et reculé de 0,4 % au premier.

Au terme de ce parcours en dents de scie que retracent les comptes nationaux trimestriels de l'INSEE, le PIB marchand de la France a progressé de 0,5 % en volume. Ce chiffre ne doit pourtant pas être comparé à celui (+ 0,1 %) qu'avait retenu le rapport économique et financier du gouvernement présenté l'automne lemier aux parlementaires en annexe de la loi de finances pour 1984. Les comptes trimestriels de l'INSEE sont en effet calculés sur la structure des prix en 1970, alors que les comptes

#### (Publicité) -AVIS D'APPEL D'OFFRES

La société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) lance un appel d'offres pour la fourniture de matériel fixes de manutention destinés à son

établissement industriel de Dakar. Les dossiers seront disponibles à partir du 13/02/84 au secrétariat de la direction technique de la

Avenue Félix-Éboué à Dakar Boîte postale NR 3750 *Téléphone : NR 23-10-66* Télex NR 3375 SONEID SG du gouvernement sont présentés pour chaque année aux prix de l'année précédente.

Quoi qu'il en soit, l'activité écono

mique, au lieu de stagner complètement en 1983 comme on pouvait le craindre, a progressé légèrement. Cette progression est due à une

demande intérieure et surtout extérieure relativement active. Les exportations (évaluées aux prix de 1970) ont progressé (+ 2,4 %), mais moins rapidement qu'aux trimestres précédents (+ 3,1 % et 3 % aux deuxième et troisième trimestre). Au total, les exportations ont augmenté de 2,5 % en 1983.

Après un net recul pendant les deux premiers trimestres précédents, la demande intérieure a augmenté les stocks se sont reconstitués. la consommation des ménages a aug-menté (+ 0,8 %) après avoir baissé de 0.5 % au troisième trimestre (les achats des ménages en biens d'équipements ménagers se redressent).

plus au quatrième trimestre (+ 0,6 %). Sur l'ensemble de l'année, le recul est de 2,6 %.

Au total, la croissance de la demande globale (interne et externe) qui a été de 1,7 % au quatrième trimestre s'explique par une contribu-tion de 0.7 % de l'augmentation des stocks, de 0.2 % des exportations et de 0,6 % de la consommation des ménages. Mais les importations progressent fortement au quatrième trimestre (+ 6,1 %), ce qui explique que le PIB marchand ne progress que de 0,6 %. Sur l'ens 1983 - et en prix 1970 -

## | M. RAYMOND BARRE : le mark allemand redevient une monnaie solide appuvée

par « une gestion de qualité »

Pour M. Raymond Barre, la baisse du dollar, « dont personne ne peut dire aujourd'hui jusqu'où elle ira », est due « à la conjonction de deux facteurs ». Le premier est « la désinvolture avec laquelle l'administration américaine a traité le problème du déficit budgétaire de l'Etat fédéral ». Le second est « la prise de conscience par la communauté financière internationale de ce qui est en train de se passer en République fédérale d'Allemagne. Le gouvernement de ce pays s'est donné pour objectif d'alléger le poids du secteur public et de diminuer les besoins d'emprunt de ce dernier. Sa politique a consisté à faire le contraire de ce qu'a fait l'équipe du président Reagan : au lieu d'abaisser tout de suite les impôts, c'est le déficit qu'on a cher-ché d'abord à réduire ». Et M. Barre d'affirmer : « Le DM redevient une monnaie solide qui repose sur une gestion sinancière et écono-mique de qualité. »

M. Barre a exposé ces arguments à l'occasion du « Grand Débat », organisé par notre confrère la Vie française et animé par M. Lionel Stoleru, ancien ministre de M. Giscard d'Estaing. Il était avec M. Alexandre Lamfalussy, directeur général adjoint de la Banque des règlements internationaux, l'invité de ce « Grand Débat », dont le thème était cette fois-ci : « Le dollar

Pour M. Lamfalussy, la meilleure parade serait d'élargir et de renfor-cer le système monétaire européen (SME), dans lequel le directeur adjoint de la BRI voit de grandes vertus. Le SME a réduit la variabilité des taux de change entre les monnaies des pays qui y participent. Il a eu un autre avantage encore beaucoup plus décisif : les taux de els entre les pays membres n'ont pas changé, autrement dit, les ajustements intervenus se sont bornés à tenir compte des taux d'inflation différents d'un pays à l'autre, sans rien ajouter. M. Raymond Barre devait se ranger à cet avis, expliquant pouquoi le SME rend de grands services. La principale préoccupation des pays partici-pants est d'éviter, à l'occasion des réajustements, les « dévaluations de surenchère » qui donnerzient aux pays qui y procéderaient un avan-tage commercial indu.

• NUMERO SPÉCIAL ÉPAR-GNE DE 50 MILLIONS DE CONSOMMATEURS. - Le magazine 50 millions de consommateurs vient de publier un numéro spécial consacré à l'épargne. Intitulé «Comment bien placer vos écono-mies», ce document passe en revue les divers titres de placement (court, moyen et long terme) en fournissant, au passage, un certain nombre de conseils pratiques. Hors série nº 15. Prix: 19 F.

### AVIS FINANCIERS DES SOCIÈTES

COLAS (Groupe Screg)

Pour l'exercice 1983, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Colas de vrait être voisin de celui réalisé en 1982. soit 8.8 milliards de francs TTC, dont 47 % à l'étranger. Le chiffre d'affaires HT de la société elle-même a été de 3.7 milliards de francs, en diminution de 4.5 % par rapport à l'exercice précédent

Comme prévu, le résultat consolidé 1983 sera équilibré ou légèrement béné-

COFFMEG

Les recettes de la société pour l'en-semble de l'exercice 1983 se sont éle-vées à 174,7 millions de francs, contre

Il s'y ajoutere les indemnités dues conventionnellement par l'Erst au titre de la garantie contre les effets de blocage des loyers, pour former un total de recettes de l'ordre de 177,5 millions de francs.



Le forage de Chaunoy 6, situé sur la commune d'Andrezel à 2 800 mètres au nord-nord-est de Channey 3, a été ter-miné à la profondeur de 2 372 mètres. Il a rencontré le toit du réservoir trianique du champ à une profondeur légèrement inférieure à celle de Chamoy 3. Touteintensure à cene de Chamby 3. 10mb-foit les caractéristiques des couches ré-àervoirs observées sur carottes s'avèrest moins bonnes que celles des puits précé-dents. L'enregistrement des diagraphies Sectriques est en cours et permettra de réciser cette observation. Channoy 6 tera ensuite équipé en vue d'essais de production pour déterminer son poten-

D'après les données ac semble que ce puits devreit être produc teur, mais que son potentiel de produc tion sers infécieur à celui des puits pré

Ces résultats joints aux informations recueillies à la Sablière I, précisent mieux la limite nord du champ de Chas-

# au mini 21 mips, la plus large gamme d'ordinateurs 32 bits

#### PERKIN-ELMER

CAO-FAO: ANVIL 4000°, CADAM°, DOGS, ANSYS, NASTRAN

SYSTÈMES D'EXPLOITATION: UNIXIM, 08/32

Pour recevoir une documentation, retournez ce coupon avec votre

PERKIN-ELMER S.A. Division Data Systems Square Franklin. B.P. 65 - 78391 Bois-d'Arcy cedex - Tél. : (3) 460.61.32

## les SICAV de l'Ecureuil et de la Poste

| ' ł | Actif net (millions de F)                                                           | 2048.9                                             | 3305,7                                                | 3236,3                                                         | 5740,7 ·                                                 | 175.7                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     | Actions françaises<br>Obligations françaises<br>Valeurs étrangères<br>Autres actifs | 84.6%<br>15,4%                                     | 19,9%<br>29,8%<br>44.6%<br>5,7%                       | 45%<br>73.1%<br>17.4%<br>5.1%                                  | 46.2%<br>30,6%<br>4.5%<br>18,7%                          | 51.6%<br>27,6%<br>1,8%      |
|     | SITUATION<br>AU 30.12.83                                                            | eporcourt<br>scau<br>rendement<br>et disponibilité | LE LIVRET PORTEFEURLE performances France et étranger | S. N. PRANCE<br>DELIGATIONS<br>INVESTIGATIONS<br>INVESTIGATION | Lineat BOURSE<br>BYESTISSENERTS<br>avantages<br>Inscause | POTITOR  projets  programme |

#### Performances réalisées en 1983

progression du capital + revenu brut attribue ten % de la valeur liquidative au 31/12/82)



Répartissez votre épargne selon vos

محددامن الله على



-c U COE COUNTY THE **O**O 4 mm

THE PERSON NAMED IN

JEURE PARTE SOUS-MARY RE MUNICIAL SHOW POPE ET LISE

200 FAR 4 ---\*\* \*\*\* \*\*\* Me 1 . 120. e sérticue. A Property See TO SEE Section 1 # 2040 E Berther Deer CHARGE THE - C - C Market . dane 1 (M. 1922) A SAME خوره خاكلتكوي. Second of the

BEAL SHOP ST - 1 mm of Parks Marie Commence # 4 4 · · Property of the last - A -AND 1274 S THE BUT OF 100 mars 2 - - -S. Lewis ... 推翻等等成本 THE PARTY A PART SELECT 

Talenda in pers.

\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* Medite. Sario The Salaritan **建模与文学** The second of the 1 p **2023-01-3** 

ENCIERS DES SOUR gran venana i i

Maria Co

Salan Salan

Control of the Contro

MARCHÉS FINANCIERS

PARIS 15 février

## Légère reprise : +0,6%

Le redressement observé mardi soir à Wall Street a-t-il, à lui seul, contribué à réchausser l'atmosphère au palais Brongniart? Tonjours est-il qu'à l'approche du son de cloche sinal, l'indicateur instantant avait repris 0,6 % environ sur les quelque 1,8 % perdu la veille.

L'irrégularité a continué à prévaloir autour des groupes de cotation et nui ne se sent en mesure, pour l'instant, de dire si out ou non les actions françaises pourront rattraper leur retard d'ici au 21 février, jour de la liquidation. Pour l'heure, elles ont perdu un peu plus de 3 % depuis le début du mois boursier de février mois en un mois et deui l' de sévrier, mais en un mais et demi, la cote a tout de même progressé de 6 % à

Mercredi, les valeurs pétrolières ont eu le vent en poupe, suivies par quel-ques francs-tireurs de la distribution, tandis que les mines d'or étalent également en hausse, à l'unisson du cours international du métal fin. Esso, en recul de 8,3 % finalement la veille. tail de a,5 % juniement la verile, étail beaucoup plus calme mercredi tandis que pérroles BP, CFP, ELF-Aquitaine et Raffinage entraînaient l'ensemble du secteur avec des gains de 4% à 5%.

Entre-temps, la communauté fina cière avait eu le temps d'apprécier les perspectives apportées à la société Esso par le champ de Chaunoy (lire

par le champ de Chaunoy (lire page 27).

Moulinex et Carrefour ont également fait preuve de bonnes dispositions (+ 3 %) de même que Creusot-Loire.

A l'inverse, repli de Dassault, Fives-Lille, Munm, Legrand, Radiotechnique (- 2 % à - 4 %) ainst que de Chantiers France-Dunkerque (- 5 %). Nette remontée de l'or, à 382,50 doilars (contre 374,95 mardi midi), mais le lingot ne gagne que 50 F, à 101 650 F, le napoléon restant au niveau de 650 F.

Repli de la devise-titre, à 10,68/73 F (contre 10,84/89 F), à l'instar du dollar : 8,3080 F en séance officielle.

# **NEW-YORK**

#### La baisse reprend

Une fois de plus, l'amélioration enregistrée à New-York n'aura été qu'une embellie. Mercredi, la baisse a repris. Cependant, une reprise survenue en début de séance en a réduit l'ampleur, et, à la clôture, l'indice des industrielles accusait une perte de 5,13 points à 1 158,70.

Le bilan de la séance, de son côté, a été assez équilibré. Sur 1 986 valeurs traitées, 794 ont progressé, 740 ont fléchi et 452 n'out pas varié.

Derechef, ce sont les Blues Chips qui ont été affectées, les transports et les hautes technologies étant particulièrement visés.

De l'avis général, les probabilités de baisse des taux d'intérêt sont nulles. La communauté boursière en est consciente et s'en inquiète, tout comme elle appréhende le maintien des troupes américaines au large des côtes du Liban.

du Big Board les investisseurs se posent de sérieuses questions sur les chances du président Reagan de se faire réélire au mois de novembre prochain. L'activité est restée modérée et

Ces divers éléments font qu'autour

95,64 millions de titres contre 91,80 millions ont changé de mains.

| VALEURS                        | Cours du<br>14 fée.   | Coers du<br>15 tév.         |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Alcon                          | 38 1/2                | 38 7/8                      |
| A.T.T.                         | 63 3/4                | 63 3/8                      |
| Bosing                         | 41 7/8                | 42 5/8                      |
| Chase Marisesten Bank          | 51 1/8                | 50 1/2                      |
| Du Pont de Nemours             | 44 1/4                | 44                          |
| Eastman Kodak                  | 68                    | 65 3/4                      |
| Ford                           | 367/8<br>39           | 37 1/8<br>39                |
| General Foods                  | 48 1/8                | 53 3/8<br>48                |
| General Motors Goodyeer L.B.M. | 705/8<br>27<br>1103/4 | 70 3/4<br>26 7/8<br>109 5/8 |
| LT.T.                          | 40 1/8                | 39 1/4                      |
| Mobil Off                      | 29 1/4                | 29 1/8                      |
| Pfizer                         | 37 1/2                | 37 3/8                      |
| Schlumberger                   | 43 7/8                | 44                          |
| Texaco                         | 39 1/8<br>33 1/8      | 393/B<br>317/8              |
| Union Carbide                  | 55 1/2<br>28 1/2      | 54 1/4<br>28 1/2            |
| Westinghouse                   | 47 1/2                | 47                          |
| Xuntx Corp.                    | 41 3/4                | 42 1/8                      |

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ. - Le bénéfice après impôt de la maison mère sera de l'ordre de 200 millions de francs en 1983 contre 185 millions de francs en 1982 (et 250 millions de francs en 1981). Toujours pour l'exercice 1983, le bilan sera totalement « propre », après provision sur les « points noirs », compensés par des plus-values « brillantes », a déclaré M. Jean Peyrelevade, PDG de la Compagnie et de la banque Indosnez. Ces deux établissements viennent de créer au fonds commun de placement à risques, Investissements risques nº 1 qui sera géré par Suez

.

MIDLAND BANK. - Pour riposter à la concurrence des building societies (sociétés de crédit hypothécaire pour l'achat de loge-

INDICES QUOTIDIENS C\* DES AGENTS DE CHANGE

(Rest 196 : 31 déc. 1981) 14 fév. Indice général ...... 163,8 164,2 TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés du 16 février ..... 12 5/8 % 

ments), la Midland, une des quatre principales banques de dépôt de Grande-Bretagne, a décidé de proposer à ses clients des comptés courants rémunérés. A présent, les dépôts dans les comptes courants des banques ne recoivent pas d'intérêt. La Midland offre désormais à ses clients un intérêt de 9 % à condition que le compte contienne au minimum 2 000 livres et que les retraits ou émissions de chèques ne portent pes sur des sommes inférieures à 200 livres par opération. Pour les petits retraits on réglements, les clients devront continuer de se servir d'un compte non rémunéré.

Les building societies font une concurrence croissante aux banques. Outre les dépôts rémunérés, elles ont commencé à offrir aux déposants des services similaires à ceux des banques y compris les opérations sur chèque. Les statistiques officielles révèlent ainsi que pendant les trois premiers trimestres de 1983, les building societies out absorbé 65 % de la petite épargne contre 10 % seulement pour les banques, alors qu'en 1980 les proportions respectives étaient de 45 % et 35 %. Leur concu est devenue encore plus agressive au cours des récents mois. Dans les milieux bancaires, on estime donc que l'initiative de la Midland ne tardera pas à être imitée sous une forme on sous une autre par les autres

|                                                                                                          |                                               |                                               |                                                                                    |                                              |                                             | •                                                                                      | • LE                                            | MONE                                  | DE - Vend                                                                                          | iredi 1                                        | 7 fév                                 | rier 1984                                                                             | - Pa                                | age 27                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| BOU                                                                                                      | RS                                            | E                                             | DE PA                                                                              | RI                                           | S                                           | Con                                                                                    | pt                                              | an                                    | t                                                                                                  |                                                | 15                                    | FEV                                                                                   | RII                                 | ER                                        |
| VALEURS                                                                                                  | %<br>der noons.                               | % du<br>coupon                                | VALEURS                                                                            | Cours<br>préc.                               | Dennier<br>cours                            | VALEURS                                                                                | Cours<br>preic                                  | Dernier<br>cours                      | VALEURS                                                                                            | Cours<br>préc.                                 | Dernier<br>cours                      | VALEURS                                                                               | Cours<br>proc.                      | Dernier<br>Couts                          |
| 3 %                                                                                                      | 28 06<br>40 10<br><br>9655<br>116 98<br>90 80 | 1 131<br>0 205<br>1 631<br><br>6 468<br>5 864 | Derty Act. d. p                                                                    | 729<br>317<br>150 10<br>238<br>770<br>127 80 | 246<br>750                                  | Piper Heidsleck P.J.M. Porcher Profile Tubes Est Providence S.A. Providence S.A.       | 362<br>95 85<br>187 30<br>6 15<br>58 70         |                                       | Finsider Gén. Belgique Gevaert Glezo Goodyetr Grace and Co                                         | 0 30<br>342<br>560<br>120<br>280<br>478        | 335 50<br>537<br>119 50<br>290<br>470 | Totay indust, inc                                                                     | 17 95<br>580<br>376<br>89           | 582<br>392                                |
| 8,80 % 78/86<br>10,80 % 79/84<br>13,25 % 80/90<br>13,80 % 80/87<br>13,80 % 81/99                         | 92 40<br>92 90<br>100 90<br>103 35<br>102 15  | 1 587<br>4 869<br>9 340<br>4 638<br>1 207     | Dictor-Bottin Dist. Indochine Drag. Trav. Pub. Doc-Lamothe Deniop Enux Bess. Vichy | 540<br>390<br>268<br>229<br>14 10            | 545<br>390<br>272                           | Publicis<br>Raff, Souf, R.<br>Ressorts Indust.<br>Révillon<br>Ricalles-Zen             | 481<br>1295<br>136 10<br>26 30<br>485<br>127 10 | 1292<br>140                           | Grand Hetropoliten Guif Od Canada Hartsbeest Honeywell Inc. Hongoven L. C. Industries              | 56 50<br>142<br>760<br>1195<br>172<br>450      |                                       | A.G.PR.D.<br>C.D.M.E.<br>Cafes<br>Desprin O.T.A.<br>Merin Immobilier                  | 1620<br>500<br>375<br>1342          | CHE<br>1625<br>500<br>373<br>1327<br>1860 |
| 16,75 % 81/87<br>16,20 % 82/90<br>16 % juin 82<br>ED.F. 7,8 % 61<br>ED.F. 14,5 % 80-92<br>Ch. France 3 % | 140                                           | 7 277<br>1 506<br>11 016<br>0 932<br>9 377    | Eaux Vittel Ecco Econometa Centre Ectro-Banque Sactro-Financ                       | 901<br>2630<br>461<br>266<br>480<br>163 90   | 888 c<br>2550<br>490<br>265<br>490          | Repolin Rochefortzise S.A. Rochefte-Cespe Rosano (Fig.) Rougier et Fils Rousselot S.A. | 41 80<br>63 80<br>19 20<br>110<br>60 50<br>506  | 72 60<br>20<br>114 40<br>80<br>504    | ins. Min. Chera<br>Johannesburg<br>Kubota<br>Latonia<br>Mannestsens<br>Marka-Spaccer               | 465<br>1400<br>15 15<br>263 50<br>597<br>35 50 | 35 50                                 | Mégaturg, Minubro<br>M.U.B<br>Novotel S.I.E.H<br>Petit Batasu<br>Petrofiguz           | 152<br>264<br>1840<br>380<br>550    | 158 d<br>262<br>1840<br>380<br>543        |
| CNG Boses jenv. 82<br>CNG Portion<br>CNG Suez<br>CNK jenv. 82                                            | 102 60<br>102 60<br>102 60<br>102 45          | 1 678<br>1 676<br>1 678<br>1 678              | EL.M. Leblanc Critropôts Paris Epargne (B) Epargne de France Epargne Africa        | 520<br>270<br>1189<br>310<br>1225<br>387     | 635<br>270<br>1180<br>306 60<br>1231<br>389 | Sacer<br>Sacitor<br>Safaa<br>Safio-Alcae<br>Safi<br>Sagner Durei                       | 42 10<br>3 54<br>80<br>242-<br>260<br>21        | 3 40 o<br>225 30 o<br>250 10<br>20 60 | Mickent Bank Pic<br>Mineral-Resport,<br>Ngz. Nederlandyn<br>Noranda<br>Olivstii<br>Pakkoed Holding | 64<br>101 50<br>780<br>193 10<br>26<br>244     | 785                                   | S.C.G.P.M.<br>Far East Hotels<br>Sodewho<br>Sofibus                                   | 228<br>145<br>3040<br>206<br>5-cote | 230                                       |
| VALEURS                                                                                                  | Cours<br>préc.                                | Demier<br>cours                               | Eurocom Europ, Accumul Ptembr                                                      | 602<br>31 90                                 | 604                                         | Saint-Raphell<br>Sains du Midi                                                         | 80<br>297 50                                    | 80 30<br>299 50                       | Petrofina Canada<br>Pfizer loc.<br>Phoenix Assuranc.                                               | 936<br>410<br>73 25                            | 410<br>70 05                          | Air-Industrie                                                                         |                                     | 16 o                                      |
| Obligations                                                                                              | conve                                         | rtibles                                       | Felix Potin<br>Felix Potin<br>Ferm. Victy (Ly)                                     | 316<br>1072<br>133<br>100                    | 1072<br>124<br>100                          | Senta-Fé<br>Setam                                                                      | 180<br>62 50<br>85<br>180                       | 180<br>57 05 a<br>179 80              | Pirelli Procter Gemble Ricoh Cy Ltd Refere                                                         | 12<br>535<br>47 30                             |                                       | Callulose du Pin                                                                      | 32<br>6 50                          | 3180<br>6 0                               |
| B.S.N. 10,50 % 77 .<br>Carrefour 6,75 % 77<br>Interbeil (obl. conv.) .<br>Lafarga 6 % 72                 | 2805<br>326 10<br>250<br>345                  | 350                                           | FIPP<br>Frac<br>Focep (Chit. eas)<br>Foceine (Cie)                                 | 105<br>246<br>1020<br>190                    | 245<br>1000<br>189                          | Sellier-Leblanc<br>Sonelie Maubeuge<br>S.E.P. (M)<br>Serv. Equip. V&L                  | 269<br>165<br>162<br>43 80                      | 256 50<br>165<br>43 80                | Robeco Rodemco Shell fr. (port.) S.K.F. Aktieholeg                                                 | 1111<br>1167<br>473<br>96 50<br>269            | 258                                   | C. Sebl. Seine<br>Coperex<br>F.B.M. (u)<br>Files Foormies<br>Ing. G. Lang             | 115 50<br>487<br>70<br>1 40<br>2 50 | 495<br>3 50 o                             |
| Martel 8,75 % 70                                                                                         | 1640<br>636 70<br>1664<br>236<br>254          | 238                                           | Fonc. Agache-W Fonc. Lyannelse Foncine Forges Gueugnon Forges Steaboura            | 88 80<br>1370<br>170<br>15 50<br>134 60      | 88 90<br>170<br>133                         | Siciti Sicotel Sintsa-Alcutel Sinven                                                   | 42<br>279<br>550<br>130                         | 42<br>281<br>551<br>125               | Sperry Rand Steel Cy of Can. Stillontein Sud. Allumettes Teomoco                                   | 440<br>247<br>163<br>385<br>405 50             | 444 c<br>235                          | La Mure<br>Pronuptie<br>Rorento N.V.<br>Sebi. Morition Corv.<br>S.K.F. (Applic. mec.) | 60<br>120 20<br>704<br>129<br>60    | 129 d<br>719                              |
| Sanofi 10,25% 77 .<br>SCREG .<br>T&fen. 7% 74<br>Thora-CSF 8,9% 77                                       | 167<br>170<br>395                             | 167<br>178<br>395                             | Forinter Fougarolle France (LA.R.D                                                 | 1330<br>74 10<br>102 50<br>755               | 1325<br>74<br>102 50<br>780                 | Siph (Planz, Hévéss)<br>SMAC Aciárcid<br>Sofial financière<br>Sofio                    | 200 10<br>160<br>430<br>188                     | 200 50<br>162<br>422                  | Thom EMT                                                                                           | 405 50<br>93<br>356                            | 102 d                                 | S.P.R.<br>Total C.F.N.<br>Ulines                                                      | 150<br>51 50<br>233 50              | 150<br>59 d<br>240                        |
| 1                                                                                                        |                                               |                                               | Frankel                                                                            | 195 90                                       | 200                                         | Sofcomi                                                                                | 480 S                                           | 470                                   | 1/415150                                                                                           | Émisaco                                        | Rachat                                |                                                                                       | Émission                            | Rachat                                    |

| 33   |                                         |                |            | Eternit                      | 316        | 315          | Senta-Fé              | 180          | 180              | Piceli                         | i 12              | 111              | Callulate du Pir                          | 32                          | 3180                 |
|------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------------------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ıe   | <b>Obligations</b>                      | conve          | rtibles    | Felix Potin                  | 1072       | 1072<br>124  | Satam                 | 62 50        | 57 05 a          | Procter Gemble                 | 535               | 520 c            | C.G. Mentine                              | 8 50                        | 6 0                  |
| 23   |                                         |                |            | Firm. Victy (Ly)<br>Finalens | 133<br>100 | 100          | Severence (M)         | 85           |                  | Ricoh Cy Ltd                   | 47 30             |                  | CMM-Mar Madag                             | l I                         |                      |
| ម    | B.S.N. 10.50 % 77 .T                    | 2906           | 2800       | RPP                          | 105        |              | SCAC                  | 180<br>269   | 179 80<br>266 50 | Rollinco                       | 1111              | 1115             | C. Sabl. Seine                            | 115 50                      | *::::                |
|      | Carrefour 6,75 % 77                     | 2806<br>326 10 |            | Frac                         | 246        | 245          | Sellier-Leblanc       | 165          |                  | Robeco                         | 1167              | 1168             | Coparex                                   | 487                         | 495                  |
| 15   | interbail (ob), conv.)                  | 250            | 327 10     | Foces (Chist. eac)           | 1020       | 1000         |                       |              | 165              | Rocismoo                       | 473               | 474              | F.B.M. (Li)                               | 70<br>140                   | 3 50 ₀               |
| at I | Lafarca 6 % 72                          | 345            | 350        | Foncière (Cie)               | 190        | 189          | S.E.P. (M)            | 162<br>43 80 | 43 80            | Shell fr. (port.)              | 96 50             | 91 80            | Imp. G-Lang                               | 2 50                        | ****                 |
| 25   | Martel 8,75 % 70                        | 1640           | 1625       | Fonc. Agacha-W.              | 88 80      |              | ONLY COME ARE         |              | 42 00            |                                | 269<br>440        | 258<br>444 c     | La Mure                                   | BÖ 📆                        |                      |
|      | Michelin 5,50 % 70 .                    | 636 70         |            | Forc. Lyannelse              | 1370       |              | Sidi                  | 42           |                  | Sperty Rand                    | 240<br>247        | 235              | Pronuntia                                 | 120 20                      | 129 d                |
| ב ו  | Mods Hannes 8% 77                       | 1884           |            | Foncing                      | 170        | 170          | Sicotel               | 279          | 281              | Stillentein                    |                   |                  | I Noranto N.V.                            | 704                         | 719                  |
|      | Pétr.(Fas)7,50% 79                      | 235            | 238        | Forces Guevanon              | 15 50      |              | Sintra-Alcatal        | 550          | 551              | Sud Allumettes                 | 163<br>385        | • • • • •        | Sabi. Marition Corv                       | 129                         |                      |
| t I  | Peupeot 6% 70-75 .                      | 354            | 353 50     | Forges Streetours            | 134 60     |              | Service               | 130          | 125              | Tenneco                        | 405 50            |                  | S.K.F.(Applie méc.)                       | _eo (                       | -464                 |
| e    | Sanofi 10,25% 77                        |                |            | Former                       | 1330       | 1325         | Stots (Plant, Hévéss) | 200 10       | 200 50           | Thorn EN                       | 93                | 102 d            | S.P.R.                                    | 150                         | 150<br>59 d          |
| ٦    | SCREG                                   | 167            | 167        | Fougeralie                   | 74 10      |              | SMAC Acidocid         | 160          | 162              | Threese c. 7 000               | 355               | 102 0            | Total C.F.N                               | 51 50<br>233 50             |                      |
| - 1  | Telán. 7% 74                            | 170            | 178        | France LARD                  | 102 50     | 102.50       | Sofal financière      | 430          | 422              |                                | 330               |                  | 104mg                                     | 233 JU                      | 240                  |
| _    | ThoraCSF 8,9% 77                        | 395            | 395        | France (La)                  | 755        | 780          | Soffio                | 188          |                  | ł                              |                   |                  |                                           |                             |                      |
| - 1  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                | , -20      | Frankel                      | 198 90     | 200          | Soficomi              | 480          | 470              |                                |                   |                  | =                                         |                             | (                    |
|      |                                         |                |            | Fromaceries Sei              | 786        | 779          | S.O.F.LP. (NO         | 9D 1         |                  | VALEURS                        | Émisacon          | Rachat           | VALEURS                                   | Emission                    | Rechat               |
|      | Actions au                              | come           | rtant      | From Paul Renerd             | 404        | 411          | Sofragi               | 840          | 820              | TALLUIG                        | Fras incl.        | net              | TALEONS                                   | Frais incl.                 | net e                |
|      | ACCOUNT GE                              | יוויסט ו       | , corre    | GAN                          | 668        | 875          | Sogepel               | 264          | 274 50 d         |                                |                   |                  |                                           |                             |                      |
|      | Aciers Percent !                        | 62             | 60         | Genmant                      | 821 I      | 621          | Souther Autog         | 70           | 69               |                                | S                 | ICAV             | 1 15/2                                    |                             | 1                    |
| :    | A.G.F. (St Cort.)                       | 365            | 355        | Gezet Eaux                   | 1295       | 1300         | SP.E.G.               | 170 50       | 170 50           | l                              |                   |                  |                                           | Ann 24                      |                      |
|      | A.G.P. Vie                              | 5995           | 5900       | Generain                     | 110        |              | Speichim              | 176          | 180              | Actions France                 | 230 48            | 220 04           | Leffitte-Expansion                        | 666 74                      |                      |
|      | Acr., lec., Madan                       | 92             |            | Gér. Arm. Hold               | 25         | 25           | S.P.I                 | 345          | 344              | Actions Investigs              | 280 15            | 257 45           | Laffine-France                            | 206 14                      |                      |
| 1    | Alfred Herico                           | 70             | 70         | Gerland (Lyr)                | 730        | 730          | Spie Satignolles      | 167 10       | 185 10           | Actions selectives             | 340 39            | 324 95           | Leftitte-Oblig                            | 148 95<br>211 46            | 140 30<br>201 87     |
| 1    | Allabroge                               | 365            | 366        | Gévelot                      | 294 50     | 306          | Stemi                 | 240          | 238 20           | Aediticandi                    | 368 81            | 350 18           | Leffers-Rend                              |                             | 909 25               |
|      | André Roodikro                          | 139            | 140        | Gr. Fin. Constr.             | 215        | 215          | Synthelistic          | 265 20       | 250              | A.G.F. 5000                    | 251 28<br>386 89  | 239 89<br>369 34 | Latime-Tokyo                              | 952 44<br>11414 78          | 11414 78             |
|      | Applic Hydraul                          | 300            | 300        | Gds Moul Corbeil             | 80         | 81           | Tactinger             | 720          | 691              | Aglimo                         | 386 191<br>387 64 | 370 06           | Line resoccioure                          | 518 97                      | 495 44               |
|      | Arbel                                   | 38             | 38         | Gds Mout. Paris              | 307        | 300          | Testus-Acquists       | 340          | 271 90 o         |                                | 387 84<br>237 24  | 225 48           | Mondale Imesticana.                       | 357 79                      | 341 57               |
|      | Artois                                  | 420            | 405        | Groupe Victoire              | 685        | 580          | There at Made         | 59 90        | 58               | ALT.O.                         | 197 73            | 198 75           | Monecic                                   | 58093 74                    |                      |
|      | At Ch. Loire                            | 15 30          | 15 30      | G. Yraeso, incl.             | 136        | 135          | Tesmétal              | 28 60        | 28 60            | Amérique Gestion               | 494 76            | 472.32           | Mutri-Objections                          | 450 11                      | 429 70               |
|      | Ausseden-Rey                            | 25             | 25         | Hoard-U.C.F.                 | 37         | 36 50        | Tour Effel            | 319          | 320              | Assoc. St-Honoris              | 11031 55          | 10976 67         | Marticle Usin Sel                         | 105 09                      | 100 32               |
|      | Bain C. Monaco                          | 82 10          | 85 40      | Hutchinson                   | 32 10      | 32           | Utener S.M.D.         | 170          | 175 20           | Associt                        | 22248 07          | 22248 07         | Histor Amor                               | 23148 62                    | 23102 42             |
|      | Banania                                 | 462            | 452        | Hydro-Energie                | 201 60     | 32           |                       |              |                  | Bourse Investion               | 297 62            | 284 12           | Natio - Eparatre                          | 12594 89                    | 12470 19             |
|      | Banqua Hypoth. Eur.                     | 307            | 302        | Hydroc St Denis              | 48         | 49           | Ugimo                 | 228          | 228              | Bred Associations              | 2065 68           | 2059 50          | Mario, Inter                              | 976 32                      | 932 05               |
|      | Blanzy-Ouest                            | 275            | 276        | Immindo S.A.                 | 220        | 215          | Unibeil               | 545          | 540              | Capital Plus                   | 1267 BO           | 1267 80          | HarioObligations                          | 442 95                      | 422 86               |
|      | B.N.P. Intercontin                      | 187 20         | 179 80     | Imminest                     | 165 50     | 165 50       | Unidal                | \$8 50       | 98               | CLP                            | 841 48            | 803 32           | Nation-Placements                         | 56983 63                    | 56983 63             |
|      | Bénédictine                             | 1700           | 1680       | main rest                    | 301        | 301          | U.A.P                 | 552          | 563              | Convertimes                    | 295 73            | 282 32           | Masia_Valeurs                             | 518 56                      | 495 05               |
| _    | Son-Marché                              | 122            | 121        | kmmobanove                   | 493        | 493          | Union Brassaries      | 80 10        | BO 1D            | Cortes                         | 1065 78           | 1017 45          | Obligem                                   | 157 84                      | 150 49               |
| 1    | Borie                                   | 300            | 296        | Immob. Merseith              | 2180       | 2240         | Union Habit           | 265 50       | 265 60           | Credinter                      | 405 49            | 397 10           | Pacifique St-Honoré                       | 428 20                      | 408 78               |
| - 1  | Brass, Glac., Inc.                      | 920            | 926        | immofice                     | 400 10     |              | Un. Jam. France       | 265          | 252              | Cross bands                    | 388.54            | 351 83           | Paritas Epergae                           | 12180 68                    | 12132 15             |
|      | Calif                                   | 368            | 388        | Industrielle Cie             | 706        | 711          | Lin. led. Crédit      | 340          | 337              | Distriction                    | 58597 65          | 58490 69         | Parabas Gestion                           | 555 91                      | 530 70               |
|      | Cambodize                               | 200            | 200        | Invest. (Sté Cant.)          | 205        | 200          | Usinor                | 1 10         | 1 12             | Drougt-France                  | 298 40            | 284 87           | Patronoise-Retraite                       | 1159 16                     | 1136 42              |
| ٠,   | CAME                                    | 100            | 100        | Jaeger                       | 40 20      | 41 80        | U.T.A                 | 198          | 195              | Drouge-lavestiss               | 760 64            | 728 15           | Phenix Placements                         | 246 05                      | 244 83               |
| - 1  | Companon Barn                           | 168            |            | Lafetza-Bail                 | 312        | 312          | Vincey Bourget (Ny) . | 9            | 8 80             | Drouat-Sécurié                 | 200 81            | 191 70           | Peere Investess                           | 445 40                      | <b>425 20</b>        |
| \$   | Cacat. Padang                           | 320            | 320        | Lambert Frères               | 55         | 52 80        | Virax                 | 56 60        | 56               | Energia                        | 252 15            | 240 72           | Placement cri-tenne                       | 53424 28<br>285 59          | 53424 28<br>273 59 0 |
| LĪ   | Carbone-Lorraice                        | 53             | 53         | Lampes                       | 112        | 109 20       | Waterman S.A          | 250          | 250              | Epercount Sizze                | 5323 17           | <b>6291</b> 71   | Province Investiga<br>Rendern, St. Honoré | 12115 75                    | 12055 47             |
| . 1  | Carpaud S.A                             | 149            | 147 10     | La Brosse-Dupont             | 79 50      | 80 80        | Brass. du Maroc       | 105          | 106              | Epergra Associations .         | 24494 91          | 24421 🖼          | Sites Mobilin                             | 380 76                      | 363 49               |
| . 1  | Caves Roquefort                         | 889            | 860        | Labon Cie                    | 742        | 741          | Brass. Ouest-Afr      | 29 50        | 29               | Epergrae Capital               | 5383 37           | 5330 07          | Select terms                              | 1217817                     | 12087 51             |
| . 1  | CEGFig                                  | 210            | 214        | Life Bormikes                | 230        | 230          | i                     |              |                  | Epargne-Cross                  | 1376 07           | 1313 67          | Seec. Mobil. Div.                         | 334 19                      | 319 04               |
| •    | CEM                                     | 29 95          | 30         | Locabeil immob               | 514        | 501          |                       | _            |                  | Epargne Industr                | 448 38            | 428 05           | Selection-Rendern                         | 182 90                      | 174 61               |
|      | Centers Blanzy                          | 771            | 771        | Loca Expansion               | 185 j      | 182          | Étran                 | gères        |                  | Epargne ister                  | 701 84            | 670 01           | Select. Val. Franç                        | 204 97                      | 195 68               |
|      | Contract (My)                           | 104            | 104 50     | Locafinancière               | 262        | 262 50       |                       | <b>J</b>     |                  | Epergne Oblig                  | 185 33            | 176 93           | Scar-Associations                         | 1071 44                     | 1069 30              |
|      | Combeti                                 | 83             | 80         | Locates                      | 382        | 375          | AEG                   | 410 r        | 385              | Epargne-Unie<br>Epargne-Valeur | 892 06<br>356 23  | 851 51<br>340 08 | SFLt. et fat                              | 471 52                      | 450 14               |
|      | C.F.F. Ferralites                       | 155            | 150        | Lardez (Ny)                  | 115        | 115          | Alco                  | 379          | 380              | Eperation                      | 1119 14           | 1116 91          | Scameno                                   | 495 04                      | 472 59               |
|      | CFS                                     | 801            | 811        | LOUNTS                       | 412        | 414          | Alcan Alum            | 393          |                  | Earneis:                       | 8734 38           | 8338 31          | Scar 5000                                 | 221 41                      | 211 37               |
| - 8  | CGLB                                    | 80 60          |            | Lockeire S.A                 | 238 30     | 228 80       | Algemeine Bank        | 1470         | 1480             | Sero-Crossance                 | 422.67            | 403 50           | Shafrance                                 | 337 81                      | 322 49               |
|      | LG.V                                    | 105            | 105        | Mechines Bull                | 34         | 33 50        | Am. Petrolina         | 622          |                  | Forcer Investme.               | 666 53            | 638 31           | Shan                                      | 327 90                      | 313 03               |
|      | Chembon (M.)                            | 400            | 399        | Magneins Uniorix             | 59 90      | 59           | Arbed                 | 240          | 260              | France-Gazante                 | 291 04            | 285 33           | Sivarente                                 | 20345                       | 194 22               |
|      | Chambourcy (M.)                         | 1010           |            | Magnant S.A                  | 50 50      |              | Asturignce Mines      | 156          | 130 a            | França-lavastiss               | 431 54            | 411 97           | Sevener                                   | 352 45                      | 336 47               |
|      | Champex (Ny)                            | 108 50         | 108 50     | Maritimes Part,              | 138        | 137 50       | Banco Central         | 112 70       | 114 80           | FrObl. (sour.)                 | 424 56            | 405 31           | \$JEst                                    | 1021 40                     | 375 OB               |
|      | Chara. Gale Parolesie .                 | 84             | 84         | Marocaine Cie                | 33 80      | 33 50        | Boo Pop Espanoi       | 88           | 89               | France                         | 247 55            | 236 32           | <u>ราช</u>                                | 791 18                      | 754 44               |
|      | C.L. Masitime                           | 410            | 410        | Métal Déployé                | 280        | 272 50       | B. Régl. Internet     | 32500        | 32000            | Fractidor                      | 237 34            | 226 58           | S.N.L                                     | 1071 97                     | 1023 36              |
|      | Ciments Vicat                           | 239            | 240        | NLH.                         | 153        | 159 50       | Barlow Rand           | 117          |                  | Fructifrance                   | 445 11            | 425 88           | Sofrimest                                 | 453 68                      | 433 11               |
|      | Stram (B)                               | 126            |            | Mic                          | 250        | 252          | Styroor               | 148          | 146              | Fractivar                      | 60617 71          | 60468 54         | Sogepargne                                | 328 70                      | 313 79               |
| •    | Clause                                  | 475            | 470        | Mors                         | 273        | 261          | Bowster               | 38 50        | 38 50            | Gestion Associations           | 114               | 111 22           | Soggest                                   | 888 33<br>1153 94<br>470 15 | 848 05<br>1101 61    |
| - 1  | 1 MART. 848                             | 360            | 350        | Nedella S.A                  | 119 80     | 118 10       | Skitish Petroleum     | 89 50        | 66               | Gestion Mobilier               | 587 90            | 561 24           | Sogister                                  | 470 10                      | 448 83               |
| . #  | Cochery                                 | 53 1           | 51         | Namel Worms                  | 115 20     | 118          | Br. Lambert           | 440          | 445              | Gest, Rendement                | 511 92            | 488 71           | Technocic                                 | 1024 04                     | 977 60               |
| , 1  | Cofradel (Ly)                           | 401            | 401        | Nevig. (Nat. de)             | 52 20      | 50 50        | Caland Holdings       | 125          | 124 50           | Gest, S&L France               | 390 99            | 373 26           | UAP investige.                            | 355 39                      | 339 27               |
| •    | Cogili                                  | 237            | 235 20     | Nicolas                      | 481        | 479          | Canadian Pazzic       | 390 90       | 382              | Haussmans Oblig                | 1286 75           | 1228 40          | Uni-Associazione                          | 104 24                      | 104 24               |
| • )  | Conindus                                | 699            | 699        | Nodet-Gougis                 | 85 40      |              | Cockeriii Ougre       | 30 30        |                  | Higrizon                       | 890 30            | 659              | Unibance                                  | 27168                       | 259 36               |
|      | Corniphos                               | 171 10         | t75        | OPB Panibas                  | 136        | 140          | Comines               | 490          | 490              | LUSI                           | 383 45            | 366 06           | Unitoscer                                 | 716 76                      | 684 26               |
|      | Cocop. Lyon-Alem.                       | 220            | 220        | Optorg                       | 123        | 119          | Commerzbank           | 698          | 625              | Indo-Susz Valens               | 615 77            | 587 85           | Unicestor                                 | 665 92                      | 635 72               |
|      | Concords (La)                           | 260            | 260        | Originy Deswrotes            | 100 50     | 100 50       | Courtavids            | 21 05        | 2105             | ec. tracase                    | 11878 93          | 11646 01         | Un-Japon                                  | 1182                        | 1128 40              |
|      | C.M.P.                                  | 15             | 14 50      | Palais Nouvezuté             | 292        | 294          | Dert. and Kraft       | 737          | 737              | Interoblic                     | 10916 25          | 10421 24         | Un-Régions                                | 132 13                      | 132 13               |
|      | Conta S.A. (Li)                         | 41 80          |            | Paris France                 | 97 70      | 97           | De Beers (port.)      | 94 90        |                  | Interselect France             | 280 75            | 288 02           | Unicarde                                  | 1850 39                     | 1789 55              |
|      | Crédit (C.F.B.)                         | 188            | 193        | Paris-Orléans                | 150        | 149          | Dow Chemical          | 310          | 295              | incorvolours inclust           | 428 75            | 409 31           | Unwar ,                                   | 1426 39                     | 1361 71              |
| 1    | Créd. Gán. Ind                          | 400            | 395        | Pert. Fin. Gest. Int         | 292        |              | Dreadner Back         | 706          |                  | invest. net                    | 10704 70          | 10683 33         | Valorem                                   | 390 47                      | 372 76               |
|      | Tr. Lichwersel (Cie)                    | 475            | 465        | Pathé-Cinéma                 | 280 50     | 280 50       | Entrep. Ball Canada . | 271          | 260              | ievest.Obligateire             | 12511 90          |                  | Valorg                                    | 171571                      | 1114 60              |
|      | Créditel                                | 130 20         |            | Pethé-Marconi                | 142 60     | 136 90       | Fernances d'Aug       | 73 40        |                  | Invest. St Hooces              | 695 67            | 664 12           | Valmal                                    | 121 <u>718 74</u> 1         | 121597 14            |
|      | Danbley S.A                             | 226 70         | 211 80 c   | Piles Wander                 | 132        | 134          | Finoutremen           | 245          | 255              | Laffitte-crt-ferms             | 120958 22         | 20952.72         | Worms towestiss                           | 675 63                      | 644 99               |
|      |                                         |                |            |                              |            |              |                       |              |                  |                                |                   |                  |                                           |                             |                      |
| _    |                                         |                |            |                              |            |              | _                     |              |                  |                                |                   |                  |                                           |                             |                      |
| 2    | 1                                       |                |            |                              |            |              |                       |              |                  |                                |                   |                  |                                           |                             |                      |
| _    | ~ ~ ~ ~                                 | ~              | <b>,</b> 4 |                              | -          | <b>O P P</b> | ام                    |              |                  |                                |                   |                  | aché; * : droit dé                        |                             | t                    |
| Œ    | èglement mensuel                        |                |            |                              |            |              |                       |              |                  |                                |                   |                  | aché; * : droit dé<br>demandé; * : pri    |                             | ne.                  |

|                                                                                                                                                                               | Dens la qua<br>tions en pou<br>du jour pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rcenteg                                                                                                                     | es, des                                                                                                                                                                                                                             | cours de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | je séeme                                                                                                             | •                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | R                                                                                                                                                            | ∌gl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e                                                                                                                                                                                                                                                              | mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nt                                                                                                       | e : coupon détaché; * : droit détaché; a : offert; d : demandé; * : prix précédent.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ent.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conspo                                                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>prácád.                                                                                                            | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                    | Demier<br>coers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %<br>+-                                                                                                              | Compan-<br>setion                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                     | Premier<br>court                                                                                                                                                                                                                 | Demier<br>cours                                                                                                                                              | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Compen-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                         | Premier<br>COUTS                                                                                                                                              | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compen-<br>sation                                                                                                                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                   | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Damier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %<br>+~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                   | Pressier<br>cours                                                                                                                                                             | Dernier<br>cours                                                                          | %<br>+ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1835<br>3240<br>225<br>850<br>445<br>91<br>159<br>615<br>615<br>750<br>280<br>425<br>118<br>280<br>410<br>305<br>1830<br>1830<br>1830<br>1830<br>1830<br>1830<br>1830<br>1830 | 4.5 % 1973 CALE 3 % Actor Action Hawas Ar Liquida Als. Seperm. Al S.P.I. Alsthost-Ad. Arrayo Applic, giz Applic, giz Applic, giz Applic, giz Agaru, Priono Aux. Entrapt. Av. DessBr. Bail-Engigen. Bail-Invasities Ce Bancsins Bazar VI-V. Bail-Seperm. Bail-Invasities Ce Bancsins Bazar VI-V. Bail-Seperm. Cassins Bazar VI-V. Baghin-Sep Bit. Basar VI-V. Caraflour Cassin Cassi   | 210<br>639<br>516<br>435<br>82.50<br>179.60<br>545<br>391.60<br>1306<br>582<br>571<br>455<br>115.50<br>264<br>408<br>284    | 211<br>802<br>525<br>436<br>22,45<br>179<br>615<br>380<br>1320<br>1320<br>1320<br>1320<br>281<br>10<br>572<br>244<br>410<br>288<br>50<br>1500<br>1740<br>702<br>2535<br>1550<br>918<br>5380<br>92<br>8 10<br>283 92<br>283 92<br>27 | 1899 90<br>3360 212 50<br>809 525<br>435 45<br>179 525<br>330 330<br>330 330<br>350 1550<br>118 50<br>261 1740<br>2635<br>160 1740<br>2635<br>164 10<br>265 15<br>164 10<br>265 16<br>265 | - 085<br>+ 144<br>+ 119<br>+ 334                                                                                     | 395<br>1390<br>148<br>168<br>530<br>325<br>2100                                                                     | Exconsectió Europe nº 1 Fecon Ficial-bauche Finentel Gén. (Séphys. Gel. Lafayette Gén. (Séphys. Gel. Lafayette Gén. (Séphys. Gel. Lafayette Hachette Hachette Hachette Hachette Hachette Hachette Linnentel Linnentel Linnentel Lafayet Lafayet Lafayet Lousfrance Lou | 710 639 840 750 183 10 281 850 385 50 385 50 173 90 878 50 1415 85 1410 1285 140 301 1285 1280 301 100 1285 1280 1040 50 50 50 85 50 | 385 50<br>382 50<br>175<br>871<br>305<br>80<br>335<br>80<br>431<br>1310<br>800<br>1310<br>1310<br>1310<br>1310<br>1315<br>2105<br>570<br>315<br>2105<br>315<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300<br>300<br>30 | 177<br>873<br>287 50<br>307<br>1400<br>79<br>258 69<br>451<br>801<br>401<br>1315<br>138<br>194 50<br>376<br>2111<br>1294<br>303<br>851<br>732<br>305<br>1010 | + 1 0 31 23 24 25 2 34 78 6 4 1 1 2 2 2 33 78 6 4 1 1 2 2 33 24 25 6 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 6 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 6 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 6 1 1 2 3 3 2 4 2 3 6 1 1 2 3 3 2 4 2 3 6 1 1 2 3 3 2 4 2 3 6 1 1 2 3 3 2 4 2 3 6 1 1 2 3 3 2 4 2 3 6 1 1 2 3 3 2 4 2 3 6 1 1 2 3 3 2 4 2 3 6 1 1 2 3 3 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 | 260<br>540<br>780<br>199<br>45<br>250<br>71<br>380<br>142<br>380<br>142<br>380<br>245<br>154<br>1360<br>250<br>149<br>149<br>1410<br>1445<br>548<br>35<br>161<br>169<br>169<br>169<br>179<br>189<br>189<br>189<br>189<br>189<br>189<br>189<br>189<br>189<br>18 | Pechabrom Perhot Pernot-Ficard Pernot-Ficard Pernot-Fire Pernot-Fire Pernot-Fire Pernot-Fire Pernot-Fire Presses Clair Presses C | 762<br>1310<br>145 10                                                                                    | 913<br>228 50<br>140<br>1345<br>371<br>108 50<br>1123<br>788<br>1325<br>146 50<br>1410<br>418<br>490<br>312 10<br>30 10<br>131<br>168<br>485<br>485<br>750 70 | 234 30<br>504<br>701<br>48 40<br>90<br>914<br>64 50<br>335<br>131<br>1750<br>914<br>228<br>40<br>914<br>1345<br>108 80<br>1123<br>108 80<br>1123<br>146 50<br>147 50<br>147 50<br>148 50<br>131 50<br>148 50<br>131 50<br>148 50<br>131 50<br>148 50<br>132 50<br>131 50<br>148 50<br>131 50 | - 0 38<br>+ 0 59<br>+ 3 33<br>+ 4 408<br>+ 5 123<br>+ 1 105<br>+ 1 2 123<br>+ 1 123<br>+ 1 124<br>+ 1 124 | 93<br>1530<br>145<br>365<br>580<br>850<br>149<br>540<br>435<br>506<br>380<br>280<br>280<br>350<br>660<br>880<br>83<br>206<br>41                             | Anglo Amer. C. Amgold B. Ottomane B. Ottomane B. Ottomane B. Ottomane B. Ottomane Buffelstort. Charter | 188 20<br>1199<br>918<br>562<br>677<br>575<br>37 50<br>550<br>308 40<br>89<br>1488<br>145 30<br>363<br>496<br>163 50<br>507<br>400 50<br>420<br>398<br>251 20<br>398<br>33 15<br>217 50<br>83 15<br>217 50<br>89 30<br>720<br>1210 | 680<br>576<br>38<br>545<br>303 50<br>88<br>1502<br>146 50<br>477<br>722<br>165 90<br>502<br>418<br>420<br>418<br>250 20<br>335<br>576<br>576<br>5770<br>85<br>222<br>233 50<br>85<br>243<br>250 20<br>335<br>86<br>2770<br>85<br>2770<br>85<br>2770<br>85<br>2770<br>85<br>2770<br>85<br>2770<br>85<br>2770<br>85<br>2770<br>85<br>8770<br>8770<br>8770<br>8770<br>8770<br>8770<br>877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191 50<br>214<br>925<br>577<br>680<br>38 10<br>545 6<br>303 50<br>88<br>88<br>1500<br>147 50<br>372<br>477<br>722<br>477<br>722<br>477<br>722<br>477<br>722<br>477<br>722<br>477<br>722<br>477<br>722<br>477<br>722<br>477<br>722<br>735<br>680<br>505<br>680<br>680<br>680<br>680<br>680<br>680<br>680<br>680 | + 175<br>+ 0 785<br>+ 0 180<br>+ 1 | 94<br>1046<br>910<br>350<br>26550<br>810<br>1340<br>880<br>174<br>405<br>465<br>465<br>1150<br>1450<br>545<br>103<br>380<br>535<br>98<br>1620<br>177<br>280<br>1010<br>220<br>475<br>565 | tto-Yokado ITT Marasshita Merasshita Merasshita Merasshita Merast Merast Morast | 86<br>430<br>82 50<br>860<br>823<br>319<br>23380<br>780<br>1258<br>761<br>148<br>411<br>522<br>1120<br>1502<br>520<br>520<br>487<br>93<br>1553<br>163 20<br>298<br>870<br>701<br>1270<br>574<br>475<br>475<br>2 33 | 962<br>810<br>317<br>23500<br>765<br>1270<br>758<br>1525<br>1015<br>1527<br>1527<br>100<br>379<br>92 35<br>1578<br>92 35<br>1578<br>1829<br>90<br>1295<br>1595<br>1485<br>444 | 92 35<br>1580<br>163<br>291<br>878<br>700<br>1290<br>590<br>485<br>445                    | - 3 02<br>+ 0 23<br>- 157<br>- 0 65<br>+ 0 95<br>+ 0 95<br>+ 3 04<br>+ 4 85<br>+ 2 43<br>- 2 89<br>+ 1 73<br>- 0 14<br>+ 1 57<br>+ 2 78<br>+ 1 54<br>+ 2 78<br>+ 1 54<br>+ 1 54<br>+ 2 78<br>+ 1 54<br>+ 1 |
| 1470<br>810<br>113                                                                                                                                                            | C.I.T. Alcatel Club Middest Codenal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1431<br>760<br>116 20                                                                                                       | 1425<br>776<br>114                                                                                                                                                                                                                  | 1420<br>778<br>114 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 076<br>+ 238<br>- 180                                                                                              | 1980<br>900<br>1750                                                                                                 | Marteli<br>Merio-Gurin<br>Mates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1618<br>865<br>1945                                                                                                                  | 1803<br>858<br>1922                                                                                                                                                                                                              | 1603<br>858<br>1922                                                                                                                                          | - 082<br>- 080<br>- 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900<br>485<br>300                                                                                                                                                                                                                                              | Sign. Ent. El<br>Silic<br>Simeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 478<br>290 30                                                                                            | 889<br>484<br>290                                                                                                                                             | 889<br>486<br>291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + 2 18<br>+ 1 46<br>+ 0 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CC                                                                                                                                                          | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CH/                                                                                                                                                                                                                                | NGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S <sup>∞</sup> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | urs des e<br>Aux Guici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHÉ L                                                                                                                                                                                                              | IBRE                                                                                                                                                                          | DE L                                                                                      | 'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 225<br>220<br>149                                                                                                                                                             | Colineg<br>Coles<br>Compt. Entrept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 216 20<br>252<br>167 50                                                                                                     | 250<br>189                                                                                                                                                                                                                          | 214 50<br>250<br>168 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 078<br>- 079<br>+ 059                                                                                              |                                                                                                                     | Michelin<br>Micheli (Cie)<br>Michend Bk S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 937<br>1396<br>228                                                                                                                   | 946<br>1400<br>225<br>135                                                                                                                                                                                                        | 945<br>1400<br>228                                                                                                                                           | + 086<br>+ 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140<br>1360<br>525                                                                                                                                                                                                                                             | Simnar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 486                                                                                                      | 483                                                                                                                                                           | 143<br>1326<br>485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + 0.06<br>+ 0.45<br>- 0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARC                                                                                                                                                        | HE OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COURS<br>préc.                                                                                                                                                                                                                     | 15/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /ente                                                                                                                                                                                    | MONNAIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ET DEVIS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               | OURS                                                                                      | COURS<br>15/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 150<br>500<br>249<br>475<br>49<br>132<br>610<br>1490<br>665<br>591<br>280<br>580<br>194<br>134<br>2220<br>580                                                                 | Compt. Mod. Confet. Mod. Cofet. F. Imm. Cricis F. Imm. Cricis Fat. Crosse Loire Cosset | 297 60<br>561<br>227 60<br>467<br>48<br>133<br>585<br>1430<br>6831<br>6800<br>91<br>215<br>215<br>210<br>2290<br>617<br>800 | 293 50<br>566<br>227 80<br>455 10<br>50<br>132 10<br>685<br>1436<br>841<br>600<br>92<br>815<br>506<br>223<br>218 50<br>2350                                                                                                         | 297<br>565<br>455 10<br>50 60<br>132<br>585<br>1436<br>841<br>801<br>92<br>816<br>504<br>221<br>217 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 0 16<br>+ 0 71<br>+ 0 08<br>- 2 54<br>+ 5 20<br>- 0 75<br>+ 0 41<br>+ 0 12<br>+ 0 18<br>+ 0 12<br>- 1 55<br>+ 3 57 | 131<br>49<br>1480<br>520<br>106<br>716<br>245<br>10 50<br>51<br>300<br>87<br>680<br>270<br>960<br>174<br>2270<br>80 | teines Rai (Stō) M.M. Penerroya M.M. Penerroya Mode Hernessy Mot. Leroy-S. Mouleux Movies Mov | 137<br>61<br>1332<br>500<br>95 20<br>625<br>230 50<br>12 40<br>51<br>280<br>94<br>819<br>291<br>291<br>293<br>2179                   | 80<br>1348<br>500<br>96 80<br>802<br>228<br>12 40<br>51 20<br>280<br>90<br>817<br>290<br>935<br>154 10                                                                                                                           | 137<br>60 20<br>1347<br>500<br>97 50<br>610<br>227<br>12 50<br>51 20<br>280<br>91<br>619<br>290<br>936<br>154 10<br>2197                                     | - 131<br>+ 112<br>+ 241<br>- 240<br>- 151<br>+ 030<br>+ 039<br>- 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 520<br>630<br>645<br>445<br>1550<br>2270<br>340<br>555<br>260<br>340<br>78<br>1890                                                                                                                                                                             | Sogerap Sommer-Alfa. Sommer-Alfa. Sommer-Alfa. Sommer Alfa. Teles Lazanac Tél. Bact Til. T. U.F.B. U.L.S. U.L.S. U.L.S. Valido Validorac V. Clacasot-P. Velerix Sel-Gabon Amas. Express Amer. Teleph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 528<br>630<br>489<br>1650<br>318<br>1850<br>305<br>563<br>237<br>77<br>1820<br>1050<br>929<br>227<br>308 | 329<br>1950<br>315<br>560<br>239<br>285 50<br>76<br>1815<br>1050<br>925<br>257 30                                                                             | 528<br>639<br>639<br>457<br>1550<br>1850<br>316<br>580<br>239<br>285<br>50<br>76<br>1815<br>1050<br>945<br>260<br>940<br>178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + 142<br>- 255<br>+ 327<br>+ 125<br>+ 084<br>+ 2129<br>- 027<br>+ 147<br>+ 147<br>- 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Allemage<br>Belgique<br>Pays Bes<br>Danemer<br>Njorvège<br>Grande-E<br>Grèce (11<br>Izalie (11<br>Suèse (11<br>Autruche<br>Espagne<br>Portugal<br>Canada (1 | is (\$ 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 44<br>307 97<br>15 03<br>273 08<br>84 62<br>108 71<br>11 96<br>8 27<br>5 00<br>377 20<br>104 19<br>43 70<br>6 20<br>6 78<br>3 60                                                                                                 | 0 308<br>15<br>0 273<br>0 108<br>10 108<br>11 108<br>10 10 | 490 29 061 1 500 26 630 8 180 10 205 205 1 200 36 590 1 400 200 6 672                                                                                                                                                                                                                                          | 14 100<br>30<br>35<br>11 600<br>6 250<br>4 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 450<br>315<br>15 200<br>880<br>112<br>12 400<br>8 500<br>5 200<br>887<br>107<br>44 800<br>6 800<br>6 770<br>3 580                                                                      | Or fin Italio en bar<br>Or fin (en ángod<br>Pièce française (1<br>Pièce saisse (20 )<br>Pièce lasme (20 )<br>Pièce de 20 dolle<br>Pièce de 20 dolle<br>Pièce de 5 dollan<br>Pièce de 5 dollan<br>Pièce de 10 ficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 fr)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | 101750<br>101600<br>650<br>475<br>475<br>631<br>615<br>770<br>1325<br>1980<br>1080<br>648 | 102300<br>101650<br>650<br>632<br>612<br>767<br>4420<br>1972 50<br>4090<br>648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ros projets

2.35

#### **UN JOUR** DANS LE MONDE

#### IDÉES

- 2. VUES ET REVUES : « Morales et politiques », par Yves Florenne. LU : *la Vie quotidienne des paysa* russes de la révolution à la collectivisation, par Nicolas Werth.
  - ÉTRANGER
- 3-4. PROCHE-ORIENT L'évolution du conflit libanais

Lettres au Monde.

- 5. AFRIOUS
- « Le Nigéria aux arrêts de rigueur : (II), par Laurent Zecchini. 6. EUROPE
- FTALIE : les Brigades rouges sera responsables de l'assassinat du ral américain Leamon R. Hunt.

## **POLITIQUE**

7. La tension en Nouvelle-Calédonie. Le communiqué officiel du conseil des

#### SOCIÉTÉ

9. La lutte contre la toxicomanie Les XIV<sup>a</sup> Jeux olympiques d'hiver.

#### LE MONDE **DES LIVRES**

- 11. LE FEURLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH : Les écrivains qui aiment dire du mal... et les autres ; Les mille et un souvenirs de Jean Hugo ; L'imagination vorace de David
- Gascogne.

  12. LA VIE LITTÉRAIRE.

  13. SOCIÉTÉ: jeux interdits.
- 14. HISTOIRE : Gibbon, le « Tacite anglais » ; Quand les chrétiens prirent le pouvoir ; La sexualité dans le monde
- 15. AU FIL DES LECTURES. 16. LETTRES ÉTRANGÈRES : Zamiatine l'hérétique ; Adieu à Jorge Guillen.

#### **CULTURE**

- 17. THÉATRE : Lumière de Bohême, de alle Inclan ; Désiré, de Sacha Guitry. DANSE : Béjart et les robots. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE : M. An-
- 19. COMMUNICATION : le cahier des charges de Canal-Plus.

#### **ÉCONOMIE**

dré Miquel succède à M. Alain Gour-

- 22. AGRICULTURE : un trou de 14 milliards de francs pour la politique agricole commune. Six mille vignerons manifestent à
- Narbonne 23. SOCIAL: Renault ne licenciera pes. 24. DÉMOGRAPHIE.

26. AFFAIRES : les « ardoises » de Matra. RADIO-TÉLÉVISION (19) INFORMATIONS

« SERVICES » (20): Météorologie ; Mots croisés ; « Journal officiel ». Annonces classées (22); Carnet (21); Programmes des spectacles (18) : Bourse (27).

#### LE REPLI DU DOLLAR SE POURSUIT 8,24 F

Le repli de dollar ser les marchés des morcé brutalement mercredi 15 février 1984, s'est poursuivi jeudi 16 février, mais à un rythme moins rapide. Le cours de la monnaie améri-caine est revenu de 8,31 F à 8,24 F eucame est retenu de 3,51 r a 5,24 r en-viron, après avoir chuté la veille, de 8,43 F à 8,31 F. Le cours du mark à Paris est retombé à 3,08 F costre 3,0850 F précédemment.

La Banque nationale de Belgique a dû relever de 1 % son taux d'escompte, le portant de 10 % à 11 % pour défen-

#### LE CHOMAGE A AUGMENTÉ DE 0,8 % **AU MOIS DE JANVIER**

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE a augmenté de 0.8 % au mois de janvier 1984, par rapport à décembre 1983, en données corrigées, et s'établit à 2 135 600. En données brutes, le nombre de demandeurs d'emploi était de 2 252 000, en augmentation de 1.1 % en un mois.

Les offres d'emplois, elles, se sont effondrées, puisqu'on en comptait 38 000 en données corrigées, en recul de 21 % en un mois et de 50 %

Lisez

Monde dowiers et documents

LES CONSULTATIONS EUROPÉENNES DU CHEF DE L'ETAT

#### Nous n'avons pas assez avancé pour nous montrer optimiste

déclare M. Mitterrand à Bruxelles

De notre envoyé spécial

Bruxelles. - M. Mitterrand a continué mercredi 15 février, dans la capitale belge, la « tournée » qui doit lai permetire de rencontrer, avant la fin du mois, l'ensemble des partenaires de la France au sein de la CEE. Cette série de consultations le mènera vendredi à Copenhague, le lundi suivant à Milan, pour y rencontrer M. Craxi, et le lendemain à Dublin, avant qu'il ne revoie le chancelier Kohl à Paris vendredi 24.

L'entretien qu'il a eu avec le premier ministre, M. Wilfried Martens, en compagnie de MM. Léo Tinde-mans et Roland Dumas, ministres belge des relations extérieures et français des affaires européennes, à l'occasion d'un déjeûner de travail suivi d'une courte conférence de presse, a permis de procéder à l'examen désormais traditionnel des différents points du contentieux communautaire. Comme le souhaitait M. Mitterrand, l'accent a été mis sur leurs aspects budgétaires. Non pas seulement l'éternelle question de la contribution britannique — qui a na-turellement été évoquée, — mais aussi et surtout celle de l'accroissement des dépenses, et donc des ressources, de la Communauté. On semble désormais convaincu, en ef-fet, du côté français, que tous les problèmes actuels de la CEE (à part sans doute celui de son élargi ment, et encore) passent par la maîtrise de la croissance budgétaire.

M. Martens, pour sa part, s'est félicité d'un entretien qui a, selon lui, illustré le fait que e la France et la Belgique sont, depuis de nombreuses années, sur la même longueur d'onde » en matière européenne, et sont dirigées par « des gouvern ments et des hommes qui ont les mêmes idées » sur le suiet.

Cet échange de courtoisie n'a pas empeché M. Mitterrand d'afficher un certain pessimisme en demi-teinte quant au succès de sa démarche de président en exercice du conseil eurocéen, « Je n'ai cas d'états d'âme. a-t-il indiqué, le fais ce que le dois, le ne néglige rien pour que la Communauté réussisse. Cela ne réussira que si chacun accepte se part de compromis, c'est-à-dire renonce à une partie de ses exigences (...). Dans ce cheminement difficile et multiforme, i'ai le sentiment d'avoir avancé, mais pas assez pour donner aujourd'hui une note d'optimisme. »

Le chef de l'Etat est per ailleurs revenu à la charge, au détour d'une phrase, contre les risques de blocage que fait courir à la Communauté (et en particulier du prochain conseil européen) la règle de l'unanimité. Il s'était déjà montré critique à cet

égard lors de son passage à l'émission « Sept sur sept », dimanche. Il a, cette fois-ci, déploré « les habiles souvent fächeuses qui ont fait que les décisions, même les plus minimes, doivent être prises avec l'accord des dix sur dix ». Ωuant à la méthode dite du € con-

sionnal » qui consiste à rencontrer séparément chacun des Dix en question, ou plutôt des neuf autres membres de la CEE, dont la France a fait choix pour son semestre de présidence, M. Mitterrand a rappelé qu'il ne s'agissait là que d'une « diplomatie de complément », puisque ni M. Martens (ni aucun de ses autres interlocuteurs successifs) ni lui-même n'avaient « qualité pour décider au nom de l'Europe ». Vendredi, le président français entendra en confession le premier ministre danci BERNARD BRIGOULEIX.

· Le premier ministre néodais à l'Élysée. - M. Robert Muldoon a été reçu pendant une heure par le président Mitterrand mercredi 15 février. A l'issue de cet entretien, le premier ministre néo-zélandais, qui assistait à la réunion des ministres de l'économie et des finances de l' OCDE, a estimé que les progrès réalisés sur le problème de l'accès des produits de son pays (beurre et mouton) dans la CEE étaient encore insuffisants. Il a qualifié d' - utile - la visite de savants de pays du Pacifique sud à Mururoa l'automne dernier et exprimé sa satisfaction de voir la France se diriger vers l'octroi de l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie d'une manière raisonnable ».

d'autres pays, devraient être évo-

Enfin, le Portugal, l'Afrique du Sud et le Mozambique se sont dé-clarés satisfaits, mercredi, à l'issue

des deux journées d'entretien à Lis-

bonne sur la sécurité du barrage

hydro-électrique de Cabora-Bassa.

Les discussions doivent se poursui-

vre le mois prochain au Cap. Ma-puto souhaite approvisionner le Zim-babwe et le Malawi en électricité, et

assurer la sécurité de l'ouvrage,

constamment saboté par les rebelles de la RNM (Résistance nationale

du Mozambique). - (AFP, Reuter,

M. George Shultz, secrétaire d'Etat américain, a déclaré mer-

credi soir 15 février devant le

- World affairs council - de Boston :

Nous ne sommes pas les gen-darmes de l'Afrique, mais ne rien faire lorsque des Etats amis sont menacés par nos propres adver-

saires porterait atteinte à notre cré-

dibilité en sant que rempart contre

dibilité en tant que rempar contre l'agression en Afrique et ailleurs - La présence en Afrique de quelque trente-cinq mille militaires cubains entraînés, équipés, financés et trans-portés par l'URSS, est inexcusa-ble -, a ajouté le socrétaire d'Etat.

Au cours de la dernière décennie,

Moscou a fourni moins d'1 % de l'aide économique étrangère à

l'Afrique, alors que l'URSS a vendu ou fourni à l'Afrique 75 %

des armes qui se trouvent sur ce

#### LE CONFLIT NAMIBIEN

#### Des négociations s'ouvrent à Lusaka entre les Etats-Unis l'Afrique du Sud et l'Angola cette «force d'observation», qui pourrait comprendre des contingents

qués à Lusaka

Le ministre sud-africain des af-faires étrangères, M. « Pik » Botha, a annoncé l'ouverture d'une rencontre tripartite entre l'Afrique du Sud, les Etats-Unis et l'Angola, ce jeudi 16 février à Lusaka (Zambie). Seton le communiqué sud-africain, les entretiens ont pour but de discuter e de la cessation des hostilités dans la région frontalière entre le Sud-Ouest africain (Namibie) et l'An-gola et sur les mesures qui pourront être nécessaires afin de garantir la cessation des hostilités ».

Les délégations sont conduites par M. Botha et le ministre sud-africain de la défense, le général Magnus Malan, par M. Chester Crocker, secrétaire d'état adjoint américain pour les affaires africaines, et par M. Alexandre Kito Rodrigues, ministre angolais de l'intérieur.

Cette rencontre constitue une nouvelle étape dans la tentative de règlement de la question naminne. Elle intervient après le retrait, le 31 janvier, des troupes sudafricaines opérant en Angola. Ce désengagement ainsi que l'offre de cessez-le-feu pour un mois proposé par l'Afrique du Sud avaient créé un climat savorable à l'amorce de négo-ciations. Cependant, il est encore prématuré d'affirmer que ces changes permettront d'aborder la mise en œuvre de la résolution 435 des Nations unies, qui prévoit notamment des élections libres en Namibie après le retrait des sud-africaines. Les Etats-Unis et l'Afrique du sud posent comme condition à un règlement de la questiion namibienne le retrait d'Angola des soldats cubains.

D'autre part, la Swapo (Organisation du peuple du Sud-Ouest africain), qui a accueilli favorablement le « désengagement » sud-africain d'Angola, n'est pas associée à ces négociations, alors qu'elle réclame des pourparlers directs avec Pretoria.

Les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils étaient prêts à envoyer sur place une équipe d'observateurs militaires pour superviser le désengagement des troupes sud-africaines. La composition et le déploiement de

Le numéro du « Monde » daté 16 février 1984 a été tiré à 452685 exemplaires

#### L'ARMÉE AFGHANE LANCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Islamabad (Reuter, AFP.). L'armée afghane, considérablement affaiblie par les désertions et les pertes subles dans la lutte contre la résistance, vient de lancer une nouvelle campagne de recrutement, apparemment la plus importante depuis six ans. Selon des diplomates occidentaux, les autorités afghanes auraient notamment recours à des annonces radiotélévisées pour encourager de nouvelles recrues à se présenter. Des terres à bas prix sont offertes aux hommes qui accepte de servir au moins cinq ans dans l'armée. Fin décembre, il aurait, d'autre part, été décidé qu'aucun soldat ne serait démobilisé au terme des trois années de service militaire obligatoire. Dans plusieurs régions. des soldats auraient protesté à la suite de cette mesure. Mais d'autres ont décidé de profiter des primes offertes par le régime.

D'autre part, selon les mêmes sources, la résistance a récemment repris ses opérations contre les installations soviétiques et gouverne-mentales à Kaboul, en dépit des bombardements quotidiens de ses positions dans les villages entourant la capitale. Des rumeurs circulent selon lesquelles se préparerait un plénum du Parti démocratique et populaire au pouvoir, qui pourrait annoncer la disgrâce de plusieurs

#### Dissensions dans la résistance

La résistance, de son côté, se montre incapable de progresser sur la voie de l'unité politique. Sa prin-cipale composante, l'Alliance islami-que pour la libération de l'Afghanistan, qui regroupe sept mouvements fondamentaux, est en crise : son pré-sident, M. R. Sayyaf, a écarté des postes-clés les chess des deux groupes les plus actifs sur le plan militaire, MM. B. Rabbani et Yunus Khales. Il s'est assuré le contrôle total de l'Alliance en faisant élire. mardi 7 février, ses plus proches col-laborateurs à la direction des comités financier et militaire. L'élection s'est déroulée en l'absence de MM. Rabbani et Khales, qui occupaient ces fonctions et qui accusent, désormais, M. Sayyaf d'être l'. homme des lmans ».

Les rapports se sont, d'autre part, dégradés entre l'Alliance et l'autre qui réunit trois groupes traditionnalistes - depuis que celui-ci a fait appel, l'été dernier, à l'ancien roi Zahir Chah pour tenter de favoriser l'unification des mouvements.

#### Aux jeux olympiques de Sarajevo

#### LA SUISSESSE MICHELA FIGINI GAGNE LA DESCENTE

La Spissesse Michela Figini, âgée de dix-sept aus, a remporté, jeudi 16 février, la descente olympique des jeux d'hiver de Sarajevo en devançant sa compatriote Maria Walliser et la Tchécoslovaque Olga Charvatova. Les Françaises Caro-line Attia et Marie-Luce Waldmeier ont pris respectivement la quinzième et la vingtième place.

En patinage de vitesse, le 1 500 mètres a été gagné par le Canadien Gaëtan Boucher devant les Soviétiques Serguel Khlebnikov et Oleg Bojev. Le Français d'origine néerlandaise Hans van Helden a terminé quatrième. La suède a remporté le relai 4×10 kilomètres masculin en ski nordique, devant l'Union soviétique et la Finlande.

· Meurtre dans le RER. - Lin jeune appelé du contingent – dont l'identité n'a pas été révélée. – âgé de vingt et ans, en permission, a été tué d'un coup de conteau au cœur dans une rame du RER à la station Châtelet-Les Halles dans la soirée du 15 février. Le meurtrier, qui voulait voier le blouson de sa victime, a été arrêté immédiatement. C'est le deuxième meurtre dans l'enceinte continent ., a-t-il affirmé. - (AFP). du métro et du RER depuis 1975.

### - Sur le vif -

### La poignée de main de Tchernenko

Ça y est ! Le premier diagnostic de le maladie dont souffre, pardon, dont souffiriait, Tchernenko est tombé raide comme balle, hier, au micro de la BBC. Il est le fait du docteur David Owen, leader du perti social-démocrate britannique, ancien ministre des affaires étrangères et ancien chirurgien, retour de Moscou : emphysème pulmonaire, insuffisance respiratoire, dégénérescence fibreuse des tissus et risques de graves trou-bles cardisques. Il faut avouer que les symptômes, à vrai dire ez inquiétants, révélés par l'attitude du nouveau secrétaire général du PCUS aux obsèques d'Andropov n'ont échappé ou aux téléspectateurs soviétiques à qui on les a soigneuse-

Nous, on I'a bien vu toussoter, cracher, renifier, se moucher dans ses gants. Le mouchoir que lui a refilé Ustinov sous la balustrade de la tribune n'est pas sé inaperçu non plus. Quand il a descendu les marches il a fallu le soutenir. Et duand il a ku son discours, il a balbutié, buté, trébuché sur les mots. Notez, ça, ça n'est pas trop grave. Il pareît qu'il a toujours eu des difficu de lecture. Si, il a fait des études i il a été à l'institut pédagogique de Kichinev, mais la lecture n'était pas sa matière forte. Grâce à œuoi, l'après-midi, en recevent les condoléances des dé-

légations étrangères et du corps diplomatique, salle Saint-Georges au Kremin, il a paru en pleine forme. Forcément, il par-

înutile de préciser que depuis deux jours les services secrets occidentaux sont sur les dents. Les renseignements sur la santé des grands de ce monde les intéent au plus haut point. Et leur façon de se les procurer exige des trésors d'invention et des connaissances dans des domaines aussi variés que la plombene et le biochimie. Il s'agit de récupérer, en effet, à l'occasion de leurs déplacements à l'étrangar, les draps et les serviettes des chefs d'Etat et de gouvernement dont la bonne mine lais désirer. De recueillir des échantillons de teurs selles, de leurs urines, de leurs rognures d'ongles, de leur salive et même de leur sueur, à la suite d'une poignée de main moite.

3=35

. .

\* · \_=.

: . <del>. .</del> .

. ...

Mélés aux invités des diners officiels, des cliniciens sont chargés de les radioscoper du regard et des maîtres d'hôtel de jouer au détective en escernotant leurs verres pour les passer non pas à la machine à laver mais au microscope ! Des fois qu'on trouverait des staphylocoques faisant trempette dans le gevrey-

CLAUDE SARRAUTE.

le 14 janvier dernier à la diète pour

la mettre en garde contre toute déci-

sion de le faire passer en jugement pour sa manvaise gestion économi-

que. L'ancien premier ministre de l'époque Gierek rappelle que, en Po-

logne, « comme dans les autres pays socialistes (...), les décisions politi-

ques sont partagées et que la res-ponsabilité est également parta-

gée ». Et il ne manque pas de souligner que plusieurs responsables

de l'équipe dirigeante actuelle, en

particulier le général Jaruzelski, étaient membres de son gouverne-

ment. Dans ce texte de trente pages,

série de reproche concernant notam-

ment un excès d'importation de pro-

duits occidentaux, source d'endette-

ment: il explique que dans les années 1976-1980 l'augmentation de

la production ne pouvait être obte-

nue qu'au prix d'importations occi-

dentales, puisque · les livraisons des pays socialistes avaient été ge-

L'ancien responsable ajoute que

« l'objectivite » voudrait qu'ou exa-

mine si la situation économique ac-

tuelle est la conséquence de la noliti-

que menée avant août 1980 ou des

erreurs commises depuis. Et il

s'étonne que le Parlement actuel,

qui a toujours accepté sans broncher toutes ses propositions, envisage à présent de le faire juger. Les dé-

putés n'ont visiblement pas tenu

compte de cet avertissement

puisqu'ils viennent de décider de faire comparaître M. Jaroszewicz

devant un tribunal d'Etat (le Monde

lées à leur niveau de 1975 ».

#### **En Pologne**

#### Le cardinal Glemp se voit reprocher sa trop grande « soumission » au régime

Le cardinal Glemp, primat de Po-logne, vient d'être mis en cause dans le 14 janvier dernier à la diète pour un lettre ouverte publiée clandestinement à Varsovie, pour sa trop grande « soumission » au régime du général Jaruzelski. La publication de cette lettre, signée du pseudonyme de « Père Olaj » par plusieurs bulletins clandestins proches de Solidarité clandestine, marque une nonvelle étape dans la crise de confiance qui affecte les relations entre une partie de l'opposition et le primat. Jusqu'à présent, en effet, les reproches - tantôt voiles, tantôt amers - faits au primat s'exprimaient dans les conversations privées, mais on estimait souvent que les porter sur la place publique ne pouvait que faire du tort aux deux parties.

Le - Père Olaf » écrit que le cardinal Glemp poursuit « une politique de paix [sociale] à tout prix » et ajoute: « Pourquoi les prêtres ne devraient-ils pas défendre Solidarité alors que les autorités ont violé leurs engagements, dissous le syndi-cat et sont passés à la répression? » Ce passage constitue une allusion au message de Noël dans lequel Mgr Glemp appelait fermement les prêtres à ne pas faire de politique. Le - Père Olaf - adresse aussi au primat une mise en garde plutôt désagréable dans le contexte polonais en lui demandant de ne pas s'enga-ger sur la « voie du patriache Pi-mène », chef de l'Eglise orthodoxe russe, qui collabore ouvertement avec le régime.

Cette inquiétude a peut-être été renforcée par les rumeurs qui ont circulé à Varsovie sur une prochaine visite du primat à Moscou, précisé-ment à l'invitation du patriarche Pimède. Dans l'immédiat, Mgr Glemp va entreprendre un voyage pastoral sur le continent sud-américain, en passant d'abord par Rome.

Auparavant, il aura confirmé, and yeux de certains, son état d'esprit actuel en éloignant d'Ursus, ville ou-vrière de la banlieue de Varsovie, l'un des prêtres « engagés » sur les-quels les autorités avaient attiré son attention, l'abbé Novak. Ce dernier, dont les sermons vigoureux atti-raient plusieurs milliers de personnes, a été « promu » curé d'un village distant d'une centaine de kilomètres de la capitale. Mercredi 15 février, le Père Novak a été interrogé pendant plusieurs heures par la police sur ses relations supposées avec Solidarité clandestine Une autre lettre, fort différente, circule à Varsovie : celle que

du la février). En même temps, ils ont prol leur propre mandat jusqu'à la fin de cette année • au moins », pour évi-ter des élections législatives jugées ter des éléctions regument. indésirables pour le moment. J. K. **LIVRES** 

**POLONAIS** et livres français sur la Pologne

> l'Europe de l'Est Catalogues sur demande LIBELLA

12, rue Saint-Louis-en-l'lie, PARIS-4 Tél : 326-51-09

# BRUNCHEZ EN MUSIQUE

AVEC ORCHESTRE, DANS UN SALON CLASSÉ, PLACE DE L'OPÉRA

Brunch au Salon Opéra, 180 F, vins, taxes et service compris, dimanche de 12 h 30 à 14 h 30.

LE GRAND HŌTEL - 2, rue Scribe - Paris - Tél.: 268.12.13



